

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

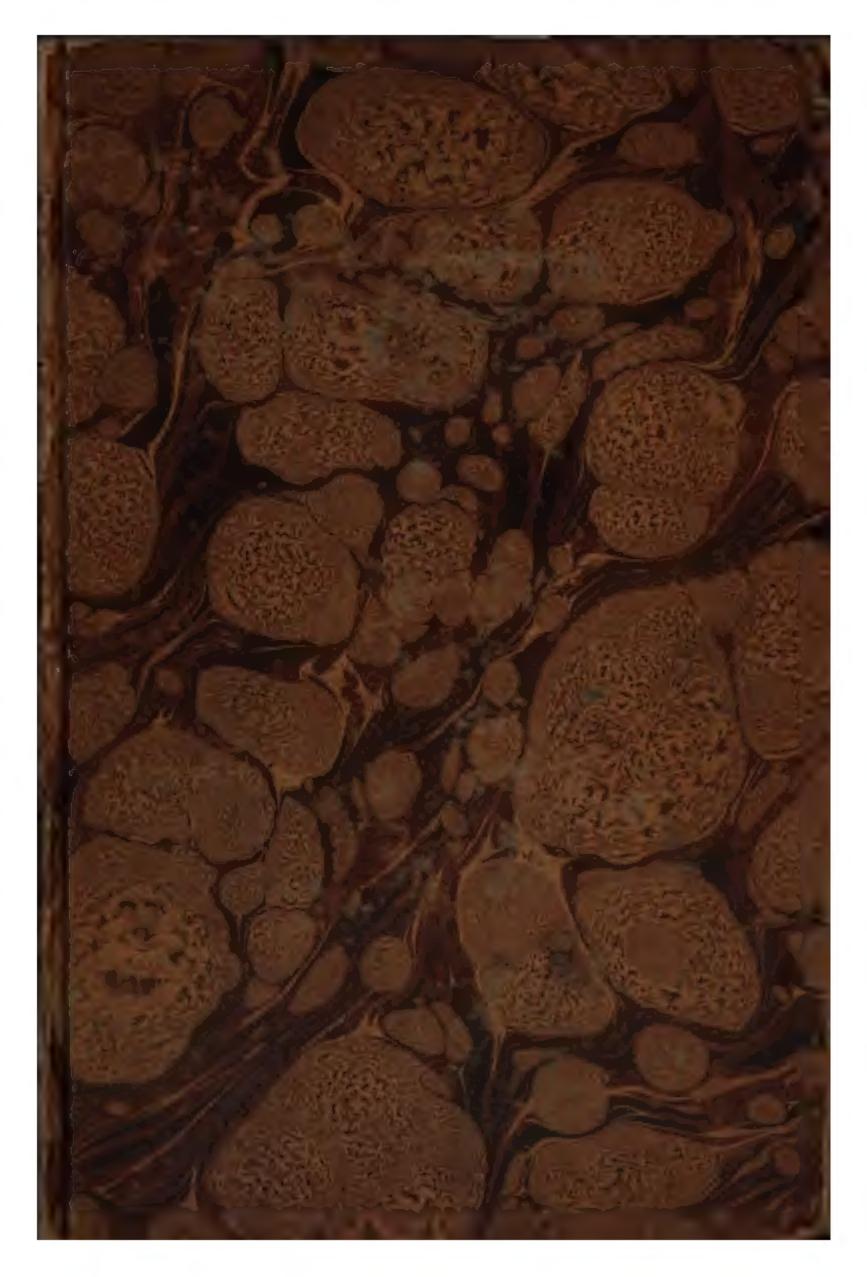

C Fenelon



Niedma, 899.

.

•

• • • • 

# HISTOIRE DE FÉNÉLON,

COMPOSÉE

SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX.

PAR M'. L'.-F'. DE BAUSSET,

ancien évêque d'alais, membre du chapitre impérial de saint-denis.

TOME TROISIÈME.



### A PARIS,

CHEZ GIGUET ET MICHAUD, IMP.-LIBRAIRES,

RUE DES BONS-ENFANTS, N°. 34;

A LA HAYE, CHEZ VAN CLEEF FRÈRES, LIBRAIRES

DE LA COUR ET DE LA BIBLIOTHÈQUE BOYALE;

A LEIPSICK, CHEZ P. J. BESSON, LIBRAIRE.

M DCCC, VIII.

• • 

### HISTOIRE

## DE FÉNÉLON.

### LIYRE SIXIEME.

Suite de l'affaire du Jansénisme.

Dans un temps où les controverses ékéologi-pastorale de Fénélon, en ques occupaient tous les esprits, Fépélon, tou-forme de disjours fidèle à sa maxime, que la religion conser-logues. vait ou recouvrait bien plus surement ses droits par l'instruction que par la force, imagina de réduire toutes ces questions subtiles et abstraites à quelques notions si simples et si claires qu'elles pussent convaincretous les hommes raisonnables dans les classes mêmes les plus étrangères à ce genre de discussions. C'est ce qui lui fit naître Fidée de renfermer dans un certain nombre de didogues, écrits dans un style simple et familier, toutes les controverses agitées en France depuis soixante-dix ans, sur les matières de la grâce. Il avait observé que les pères de l'église, les

### 6---- HISTOIRE DE FÉNÉLON:

plus recommandables par leurs lumières et leurs vertus, avaient employé avec succès cette méthode contre les hérétiques de leur temps. C'est ainsi que S. Justin martyr, S. Athanase, S. Basile, S. Grégoire de Nasianze, Sévère Sulpice, S. Cyrille d'Alexandrie, Théodore et S. Chrysostôme, S. Jérôme, Cassien, S. Grégoire le Grand, S. Maxime et S. Anselme n'avaient pas cru déroger à la dignité de leur ministère et à la hauteur sublime de leurs talents, en descendant jusqu'aux dernières classes du peuple, pour l'instruire des mystères mêmes de la religion dans un langage et dans une forme appropriés à son ignorance et à sa simplicité. C'était par cette méthode aussi paternelle qu'apostolique que le christianisme avait sait des progrès rapides parmi les nations les plus étrangères à la culture des sciences et des arts; c'est ainsi qu'on était parvenu à former des chrétiens toujours prêts à sceller de leur sang une doctrine dont ces utiles instructions avaient gravé la conviction, dans leur esprit, et fait goûter la sainteté à leur cœur.

Ce fut, en se conformant à ces exemples autorisés dans l'église, que Fénélon publia une instruction pastorale divisée en trois parties, et composée sous la forme de dialogues. Le succès des preniers dialogues l'encouragea à les étendre au-delà des bornes qu'il s'était d'abordprescrites, et il était encore occupé de ce travail lorsqu'il fut surpris par la mort. Il venait alors d'achever le dialogue sur la volonté de Dieu de sauver tous les hommes par une grâce générale et suffisante.

Deux jours avant sa mort, il chargea son secrétaire de l'insérer dans la nouvelle édition qu'il s'était proposé de publier, et lui indiqua même la place qu'il devait occuper dans ce recueil. Il fut en effet imprimé la même année 1715; on prit seulement la précaution de le diviser en deux, pour se conformer à l'intention générale de l'ouvrage, et éviter de fatiguer l'attention des lecteurs. Ces deux dialogues forment le douzième et le treizième de l'édition de 1715.

On pourra juger quel fut le succès de ces dialogues par le témoignage d'un homme de lettres célèbre. On aura peut-être aujourd'hui de la peine à comprendre comment Lamotte (1) a pu s'occuper avec tant d'intérêt de ces questions, que beaucoup d'écrivains affectent de mépriser, sans avoir assurément son esprit, ses talents et sa célébrité. C'est dans une lettre qu'il écrit à Fénélon, qu'on observe l'impression que firent sur Lamotte les dialogues théologiques dont nous venons de parler.

<sup>(1)</sup> Antoine Houdard de Lamotte, né à Paris le 17 janvier 1672, mort le 26 décembre 1731, âgé de 59 aus.

janvier 1714.

« Monseigneur, j'ai lu votre instruction pas-Fénélon, 1". 8 torale; jamais matière ne m'a paru mieux » éclaircie. J'y ai remarqué même que, pour » ne point laisser de réplique à la chicune, vous s avez le courage d'en dire plus qu'il ne fau-» drait à des gens de bonne foi; que vous ne dé-» daignez pas les objections les plus absurdes, » parce qu'enfin on ne laisse pas de les saire, et » que vous croyez qu'il est de la charité de » payer de raisons les gens les plus déraison-» nables. Se peut-il, monseigneur (car j'ai mon » zèle aussi sur cette matière), se neut il qu'on s donne au mot de liberte un sens aussi forcé » que celui que lui donnent ceux que vous ré-» futez. Nous sommes donc, selon muz, comme » une bille sur un billard, indifférents à se » mouvoir à droite et à gauche; mais dans le y temps même qu'elle se ment à droite, on la » soutient encore indifférente à s'y mouvoir, » par la raison qu'on l'aurait pu pousser à gau-» che. Voilà ce qu'on ose appeler en nous lis berté, une liberté purement passive, qui si-» gnifie seulement l'usage différent que le créss teur peut faire de nos volontés, et non pas » l'usage que nous en pouvons foire nous-mê-» mes avec son secours. Quel langage bisarre » et frauduleux! Un croit, en attachant ainsi » aux mots des idées contraires à l'institution s générale, étuder les censures de l'église; on

si parle comme elle en pensant tous autrement.

si et l'on trouve mauvais qu'elle rejette des en
si fants qui ne tiennent à elle que par l'hypo
si crisie des termes. Pardonnes-moi, monsei
si greur, ces saillies théologiques.

» Encore un mot sur votre mandement, et je s rentre dans ma sphère. J'y ai été frappé surw tout d'un argument que vous saites sur l'au-» torité de l'église; c'est d'elle seule que nous » recevous l'interprétation de l'écriture, à plus » forte raison celle des pères. Il ne s'agit donc » plus d'alléguer les textes des saints docteurs; » il ne faut qu'interroger l'église sur le sens s qu'elle y approuve; et quend en aupposerait n que ce n'est pas le vrei sans des auteurs, il » n'en serait pas moins la seule règle de soi. » L'église a décidé, par exemple, que l'homme y peut refuser son consentement à la grace s'il s le veut; il ne m'en fant pas davantage; c'est » par cette seple parole que je dois expliquer n tons les livres des pènes sur la grace; et quel-» ques difficultés qui s'y mouvent, c'est le dés poument universel. s

Si cette lettre fait l'éloge de la sagacité avec laquelle Lamotte avait saisi des questions qui lui étaient si peufamilières, elle peint en même temps la clarté que Fénélon savait répandre sur les matières les plus abstraites. C'était là ep effet une des qualités les plus remarquables de l'esprit de Fénélon, et ce genre de mérite est d'autant plus 'étonnant, qu'un goût particulier l'attirait de préférence vers les profondeurs de la métaphysique. Cette disposition aurait dû naturellement communiquer à ses idées et à ses expressions cette espèce d'obscurité sublime qu'on est souvent tenté de reprocher à quelques métaphysiciens, soit qu'ils s'égarent malgré eux en voulant s'élever jusqu'aux hauteurs inaccessibles que Dieu a interdites à l'intelligence humaine, soit que les esprits d'un ordre inférieur ne puissent suivre l'essor hardi de leurs conceptions. Fénélon faisait servir au contraire son génie métaphysique à simplifier toutes les idées et à les traduire sous les signes les plus intelligibles. On a observé dans tous les temps que les hommes vraiment supérieurs ne craignent jamais de s'abaisser pour se rapprocher de ceux qu'ils veulent élever jusqu'à eux, tandis que les esprits médiocres et présomptueux s'étonnent toujours de n'être pas compris, et soupconnent dans les autres un défaut d'intelligence, tandis qu'ils devraient s'accuser eux-mêmes de l'obscurité de leurs peusées et de leur langage.

Les adversaires de Fénélon furent déconcertés par le succès de la méthode aussi simple qu'ingénieuse dont il s'était servi pour se faire entendre de toutes les classes de la société; ils

l'accusèrent de n'être pas théologien, pour se dispenser de lui répondre; et tandis que tous ses écrits attestaient l'étude approfondie qu'il avait faite de tous les monuments de la tradition, on prétendait qu'il manquait de profondeur. Ce reproche était un véritable éloge du talent qu'il avait de faire disparaître toutes les aspérités dont les sciences sont trop souvent hérissées; mais la voix publique vengeait avec éclat l'archevêque de Cambrai de l'injustice de ses détracteurs; on admirait la beauté de ce génie lumineux, qui portait toujours la clarté dans les questions les plus obscures, qui s'attachait à substituer des notions simples et naturelles à des définitions vagues et arbitraires, des comparaisons sensibles et familières à des idées abstraites, et qui offrait sans cesse à la pénétration des lecteurs une méthode claire, facile, et dégagée de tout cet appareil plus imposant que nécessaire à la connaissance de la vérité.

C'était avec le même artifice et aussi peu de bonne soi qu'on affectait de supposer que Fénélon était attiré de présérence vers le système de Molina par un penchant qu'il cherchait en vain à dissimuler. Nous croyons au contraire avoir observé que, parmi toutes les opinions que l'église a abandonnées à la liberté des écoles, Fénélon n'en avait embrassé aucune en particulier, parce qu'il n'an était aucune qui ne lui offrit des difficultés presque insurmontables; il n'avait jugé ni utile, ni négessaire de chercher à les résoudre ou à les concilier, et il s'était sagement renfermé dans les limites où l'église elle-même a cru devoir se renfermer; il s'était horné à combattre cour qui s'en étaient écartés ou qui voulaient s'en écapter, et il ne s'arrogeait ni le droit, ni la prétention d'interdire à ses inférieurs la liberté du choix pauni tant d'opinions que l'église n'a cru devoir ni condamner, ni approuver.

C'est ce qu'il répondit de la manière la plus claire et la plus précise au supérieur d'une communauté qui crut saus doute l'embarrast ser, en lui offrant d'enseigner à ses religioux l'une de ces opinions de préférence à l'autre.

Lettre de Fénélon au supérieur d'une communauté.

» Vous me demander, mon révérend père, 
» ce que je veux que nous enseigniez à vos éta» diants; permettez moi de vous répondre que
» je ne veux rien, et que je laisse à chaoun
» toute l'étendue de liberté que l'église laisse à
» ses enfants. Eh! qui suis je pour vouloir aller
» plus loin? Je me borne à demander en son
» nom qu'on n'enseigne rien contre le concile
» de Trente ni contre les cinq constitutions
» qu'elle a portées sur les doctrines plus ré» centes. J'userais d'une autorité qui ne m'ap» partient pas, si je voulais imposer une loi sur

si les opinions libres dans les écoles catholiques; s je ne veux ni në peux condamner aucune des s opinions que l'église ne condamne pas, et il s'n'est nuffément nécessaire pour la pureté de s la foi de s'attacher de préférence à quelqu'un

s des systèmes qui partagent les écoles. »

E'est dans cet esprit d'exactitude et d'impar-unui sur & tiafité que fénélon s'était occupé avec ardeur, pendant les dernières années de sa vie, d'un grand travail sur S. Augustin. Les disciples de Euther, de Calvin et de Jansénius avaient cherché à appuyer leurs erreurs de la puissante autorité de ce pere de l'église; il n'avait pas été difficile de montrer combien ses véritables sentiménts étaient opposés à la doctrine de tous ces novateurs; mais Fénélon avait remarque que les auteurs mêmes des systèmes tolérés dans les écoles catholiques, s'arrogeaient quelquefois avec trop d'indiscrétion la prétention exclusive de marcher sous la bannière de S. Augustin, et de dénoncer leurs adversaires comme les héritiers et les successeurs des herétiques qu'il avait combattus.

L'objet du Wavail de Fénélon était d'exposer Lettres males véritables sentiments de S. Augustin, sans Féndon and aucune acception de système ou de parti; d'é-vreuse et sa tablir les vérités incontestables qu'il a eu le mé- père Lami. rite et la gioire d'éclaireir et de fixer avec plus

d'exactitude et d'attention qu'aucun autre père, de l'église, et que le consentement unanime de l'église a consacrées par son autorité; de séparer de ces vérités incontestables les opinions. particulières à ce grand homme, qu'il n'a luimême proposées que comme de simples opinions, et que l'église n'a point ratifiées par des décisions formelles; ensin de montrer comment. les théologiens mêmes des écoles catholiques se, rapprochent ou s'éloignent de la doctrine de S. Augustin, et combien les uns et les autres sont peu fondés à usurper le titre de ses seuls, et fidèles interprètes. La mort arrêta Fénélon, dans le cours de ce grand travail; nous n'avons, pas même pu recouvrer les matériaux qu'il avait, réunis pour l'exécution de ce projet. On ne saurait trop déplorer cette perte; il eût été intéressant d'observer comment un génie aussi clair et [ aussi lumineux que Fénélon, et qui avait eu la sagesse de se préserver de toute prévention sys-, tematique, aurait élevé à S. Augustin un mo-, nument vraiment digne de ce père de l'église,; en dégageant sa doctrine de toutes les inter-, prétations subtiles et arbitraires que l'esprit de parti a voulu donner à quelques unes de ses expressions.

Cependant les esprits s'aigrissaient, et la chaleur des controverses entretenait dans liéglise,

de France une fermentation inquiétante qui importunait le gouvernement, et qui assligeait les hommes sincèrement religieux.

Si le cardinal de Noailles ne fut pas tout à Suite des afs fait étranger, comme le chancelier d'Agues-faires de l'é-glise de Franseau le fait entendre, à la rédaction et à la pu- ce. blication du cas de conscience, on eût tout lieu de regretter qu'un prélat dont la piété, les mœurs et les saintes intentions étaient dignes des temps apostoliques, n'ait pas été doué de la sagesse et de l'habileté de conduite de son pré-. décesseur, beaucoup moins édifiant que lui. Le cardinal de Noailles était par caractère doux, paisible et modéré; mais sa maladresse fut telle, qu'il fit précisément ce qu'il fallait pour mettre : tous les esprits en mouvement et en oppositions. M. de Harlai avait fait observer le silence. à tous les partis, en ne parlant jamais du silence respectueux, et le cardinal de Noailles invita, indiscrètement tous les partis à parler et à écrire, en agitant ou en laissant agiter la question du silence respectueux. Mais à ce premier. sujet de disputes qu'il avait si imprudemment fait renaître, succéda un incident malheureux ; dont il fut dans l'origine la cause involontaire, et qui ouvrit tout à coup cette longue suite de scènes scandaleuses qui ont occupé l'église et l'état pendant cinquante ans, et qui ont influé au moins indirectement, si l'on en croit l'opi-

nion asses plausible d'un grand nombre de persunnes, sur les scenes bien plus déplorables qui ont marqué la fin du dix-huitième siècle. Nous serous heureusement dispenses d'en faire le récit, parce qu'elles ne conimencent pour l'histoire qu'à l'époque où finit la vie de Fénélon: il suffire d'en raconter l'origine et la part que Fénélon y prit peu de temps avant sa morf.

Da livre des Réflexions P. Quesnel.

Le P. Questiel de l'Oratoire, dont nous avons morsles du déjà parlé, avait écrit en 1671 des Réslexions morales sur le nouveau testament; ce livre no formait d'abbrd qu'un petit volume in 12, qui ne reinfermait que les quatre évangiles avec quelques courtes réflexions. L'onction et la piété qui y étalient répandues, suffisaient pour disposer le peuple à goûter les saintes maximes de la religion et de la morale chrétienne, et partirem à M. Félix de Vialard (1), évêque de Chalonsesur-Marire, dignes de son approbation; il en récommanda la lecture au clergé et aux sidèles de son divoèse. Ce prélat jouissait d'une grande réputation dans l'église de France et son témoignage était un titre honorable pour le livre et pour l'auteur.

<sup>(1)</sup> Felix Vialar de Herse, nommé en 1640 à l'évêché de Chalons-sur-Marne, sur le resus de M. Olier, sondateur de la congrégation de St.-Sulpice. Ce prélat mourut en 1680, agé de 67 abv.

Le P. Quesnel, encouragé par ce premier succès, en fit paraître une seconde édition en 1687; il joignit aux quatre évangiles tous les autres livres du Nouveau Testament, et donna beaucoap plus d'étendue aux réflexions dont il avait accompagné le texte sacré. Cette seconde édition parut en 3 vol. in-12, et eut encore plus de succès que la première. A cette seconde édition succéda bientôt une troisième beaucoup plus volumineuse par toutes les paraphrases que le P. Quesnel avait ajoutées à ses premières réflexions; elle parut imprimée à Paris en 1693, divisée en 4 vol. in-80, et semblait offir ces mêmes sentiments de piété propres à conduire les ames religieuses dans les voies de la perfection chrétienne. Cette édition de 1693 fut revêtu de l'approbation formelle du cardinal de Noailles, alors évêque de Châlons. Plusieurs évêques distingués s'empressèrent de faire jouir leurs diocèses d'un livre qui ne leur parut qu'utile et édifiant.

Mais lorsqu'en 1699 on voulut imprimer une quatrième édition de ce même livre, le cardinal de Noailles, devenu archevêque de Paris, parut hésiter un moment s'il l'autoriserait de son approbation. La triste célébrité que le P. Quesnel avait acquise depuis quelques années par son ardente opposition à toutes les décisions de l'église contre la doctrine de Jansénius,

avait attiré sur lui l'attention publique; et devait naturellement faire craindre qu'il n'eût mêlé à des réslexions très saines et très pieuses des maximes et des principes favorables à la doctrine qu'il professait. Le cardinal de Noailles n'ignorait pas que plusieurs théologiens s'étaient déjà prononcés contre les opinions dogmatiques que le P. Quesnel avait cherché à insinuer dans cet ouvrage; c'est ce qui le détermina à soumettre cette nouvelle édition à l'examen des membres de son clergé qu'il était dans l'usage de consulter; mais soit que les examinateurs ne crussent pas devoir juger à la rigueur les expressions d'un simple livre de piété, soit qu'ils fussent eux-mêmes favorables aux opinions du P. Quesnel, ils n'y trouvèrent rien de répréhensible, et le cardinal de Noailles autorisa cette nouvelle édition, en permettant qu'elle lui fût dédiée.

Si le cardinal de Noailles eût obéi en cette circonstance, comme en beaucoup d'autres, aux sages inspirations de madame de Maintenon, il aurait probablement évité d'offrir à ses amis et à ses ennemis ce nouveau motif de le représenter comme livré, malgré des sentiments et des intentions très pures, aux intrigues d'un parti qui abusait de sa faiblesse et de ses préventions. Madame de Maintenon, qui prenait le plus tendre intérêt à un prélat dont elle

honorait la vertu, qu'elle avait placé elle-même à la tête de l'église de France, et dont elle avait pour ainsi dire adopté la famille, avait cherché à le prémunir de bonne heure contre les dangers de sa position, et plus encore contre les dangers de son propre caractère. Dès le commencement de son épiscopat, elle lui avait donné les conseils les plus utiles; toutes les lettres qu'elle lui écrit à ce sujet, respirent la modération et l'impartialité, et annoncent une connaissance du monde et de la cour qui durent faire regretter dans la suite au cardinal de Noailles de n'avoir pas suivi les conseils d'une amie aussi éclairée et aussi dévouée.

« Que vous manque-t-il, monseigneur, pour » travailler utilement? Il n'y a contre vous Maintenon au » qu'un soupçon, et ce soupçon est-il impos- carcunai de Neailles, 17 » sible de l'effacer? Tout ce qu'on dit contre février 1701. » vous se réduit à la protection secrète que vous » accordez au parti janséniste; personne ne » vous acquse de l'être. Voudriez-vous être plus

» long-temps le chef et le martyr d'un corps

s dont vous rougiriez d'être membre? Ne lève-

» rez-vous pas cet obstacle, le seul qui nuise au » bien auquel vous paraissez destiné? Quantaux

» moyens, vous les connaissez mieux que moi.

» On ne vous accuse point d'être quiétiste, ni

» tous ceux qui vous environnent; pourquoi ne

» vous laverez-vous pas aussi bien du soupçon

» de jansénisme? Jamais les jésuites n'ont été » plus faibles qu'ils le sont; le P. de la Chaise » n'ose parler; leurs meilleurs amis en ont piss tié; ils n'ont de pouvoir que dans leur colss lège; je le vois souvent, je vois la force que » vous auriez si ce nuage de jansénisme pouvait » enfin se dissiper. On est averti que vous avez » des commerces directs et indirects à Rome » avec des gens qui y ont été les plus acharnés s pour Jansénius et contre le roi (1). Croyez, ss monseigneur, que tout lui revient et qu'il n'a. s aucun tort de tous soup conner. Ce n'est point » sur les discours de votre P. la Chaise; le bons homme encore un coup n'a nul crédit. On (le » roi ) est prévenu d'estime pour vous; on croit » votre vertà sincère; on la regarde avec res-» pect; on me permet même de vous donner les » avis que je vous donne sur vos commerces à » Rome: grande marque de considération pour » vous..... Pardonnez-moi, monseigneur, mes s libertés; vous en voyez la cause: j'aime le s roi; j'aime le bien public; j'aime votre per-» sonne; voilà ce qui me rend si sensible; je s mourrai apparemment avant vous; je vou-» drais en mourant, laisser le roi entre vos **分刊福泊8.** '外

Soit par faiblesse de caractère, soit par un

<sup>(1)</sup> Dans les affaires de la régule.

penchant trop marqué pour un parti qui cherchait à le flatter, le cardinal négligea malheureusement de suivre des conseils aussi conformes à la raison qu'à son intérêt personnel. Il semble qu'il aurait du les accueillir avec d'autant plus de confiance, qu'il ne pouvait pas plus se méprendre sur la véritable affection de l'amie qui les lui donnait, que sur l'appui qu'il devait attendre de son crédit et de sa faveur. D'ailleurs la marche que madame de Maintenon lui traçait était dictée par les convenances mêmes du caractère dont il était revêtu et de la place qu'il occupait; il ne pouvait en résulter que les plus grands avantages pour la tranquillité de l'église et pour le succès de son administration ecclésiastique. Elle ne lui proposait point de se livrer à un parti préférablement à l'autre; elle se bornait à désirer qu'il parût s'éloiguer de celui vers lequel on le soupcombait d'être un peu trop entraîné; c'est ce qu'elle kui fait encore entendre dans une autre lettre.

« On ne vous propose point de violences La même au » contre eux; il n'en faut jamais que contre même, 24 ne-» ceux qui refusent hautement de se soumettre » à ce qu'une autorité légitime a décidé. Quant wauxautres, il faut, monseigneur, les ramener n par la donceur et le bon exemple. Vous pous vez leur montrer avec une doctrine pure » cette morale sévère dont ils aiment à se pa-

» rer, et qui met dans leur parti plusieurs per-» sonnes qui cherchent Dieu et qui ignorent » qu'il n'est jamais dans les cabales. Je donne-» rais de mon sang pour entendre dire: M. le » cardinal est bien décidé contre les jansé-» nistes; je voudrais que vous pussiez voir l'u-. » niformité des soupçons sur vous, depuis les 5) prélats jusqu'aux plus petites religieuses. » M. le cardinal n'est point janséniste, mais il , » les ménage; M. le cardinal n'est point jansé-» niste, mais il est obsédé par eux; M. le car-, » dinal n'est point janséniste dans le fonds, , so mais son inclination est pour la cabale; M. le p cardinal n'est point janséniste, mais ils se . » parent de lui, quoique dans le cœur ils en » soient très mécontents. Voilà, monseigneur, » ce que j'entends dire tous les jours, et qui me » perce le cœur. Ce qui me console, c'est que w je n'ai pas encore typuvé une personne qui s vous accuse de jansénisme, ni aucune qui ne s vous blame de n'être point hautement déclaré » contre eux; »

Le cardinal ne manquait pas, comme il arrive toujours, d'attribuer les dispositions de madame de Maintenon aux préventions qu'on cherchait à lui inspirer contre lui, et il accusait l'évêque de Chartres d'alarmer madame de Maintenon par des inquiétudes exagérées; c'était ce même évêque de Chartres si long-temps

uni avec Bossuet et le cardinal de Noailles contre Fénélon. « Le jansénisme, dit le chan-» celier d'Aguesseau, avait divisé ce fameux » triumvirat que le quiétisme avait formé. » Il est vrai que l'évêque de Chartres voyait avec peine le cardinal de Noailles exposer l'église de France, par une conduite équivoque et des mesures indiscrètes, à voir renaître des troubles heureusement assoupis depuis trente-quatre ans. Ce prélat avait été surtout affligé de voir son métropolitain donner dans un mandement public les éloges les plus pompeux à l'ouvrage d'un écrivain connu et signalé par son déchaînement contre les décisions de l'église. Cependant, par égard pour la personne et la dignité de cardinal, il n'avait pas cru devoir flétrir par une censure publique le livre du P. Quesnel; il s'était borné à s'exphiquer de vive voix sur les erreurs qu'il lui reprochait, et à en interdire la lecture à quelques communautés religieuses de son diocèse. Lorsque dans la suite Rome condamna ( en 1708) par un décret le livre des Réflexions morales, l'évêque de Chartres avait invité le cardinal de Noailles avec les plus tendres instances à prévenir les troubles et les orages qui s'élevaient de toutes parts, par quelque témoignage propre à calmer les inquiétudes de ses collègues.

Sans doute le cardinal laissa entrevoir assez

maladroitement à madame de Maintenon qu'il n'attribuait ses avis et ses opinions qu'à l'insluence de l'évêque de Chartres; elle lui répondit avec autant d'esprit que de goût et de mesure: « Je ne me défends pas, monseigneur,

janvier 1704.

au meme, 19 % d'avoir beaucoup d'estime pour M. l'évêque » de Chartres; mais j'étais capable d'avoir des s opinions par moi-même avant de le conn naître, et il ne m'a point ôté cette capacité » depuis que je l'ai connu. Plat à Dieu que lui » seul trouvât que vous ménagez trop le parti! » je pourrais le soupeonner de vouloir aller un » peu trop loin; et quand vous penseriez diffés remment là-dessus, ce ne serait pas une rai-» son pour rompre une anciente amitié, »

> . Cependant, affligée de voir se rompre des liens qu'elle avait pris plaisir elle-même à sormer, et qui avaient si long temps unis les doux prélats, qu'elle aimait et qu'elle estimait le plus, madame de Maintenan écrivit au oardinal de Noailles une lettre qui aurait dû le toucher, si ce prélat, dont on vantait avec raison la douceur habituelle, n'ent pas en cette cepèce de ténacité et d'entêtement qu'on observe quelquesois dans les caractères doux et modérés. La douceur et l'égalité, qui ont tant de charmes dans la société, ne seraient-elles donc sonvent qu'une certaine complaisance dans les expressions, et une habitude que donne l'usage

du monde dans le commerce de la vie, sans avoir le pouvoir de faire fléchir nos sentiments et nos opinions.

« Le malheur que l'évêque de Chartres a en La même au » d'encourir votre disgrace est public, monsei- when 1704. » gneur; il en est plus touché que je ne l'aurais » pu croire de sa sainteté; mais la cause qu'on » en dit fait encore contre vous. Ne demeurez » point pour lui, même comme vous êtes, mon-» seigneur; c'est l'homme du monde qui vous » honore, respecte et aime le plus; j'en ai des » preuves convaincantes, et vous le savez bien. s Je ne puis voir d'autre cause de votre élois gnement pour lui, que sa vivacité contre le » jansénisme, et cette cause m'assligerait plus » pour sous que pour lui. Croyez, monsei-» gneur, que c'est le zèle que j'ai pour vous qui » me fait parler avec tant de liberté. Au nom » de Dien, revenez pour ce saint évêque; je » sais ce qu'il pense pour vons; je suis un té-» moin bien instruit; je ne puis le regarder » comme brouillé avec vous, sans vous acenser » d'injustice. Raccommodez-vous donc, je vous » en conjure, quand ce ne serait que pour l'a-» mour de moi. Il est difficile d'être plus injuste » que vous l'étes envers lui; il ignore souvent p les choses dont vous l'accusez. Vous savez » très-bien que c'est un saint et un saint très

» doux, malgré cette bile et atrabile dont vous » faites de si tristes portraits. »

Mais elle ne put réussir à trouver dans le cardinal de Noailles cette condescendance qu'une amie et une bienfaitrice, telle que madame de Maintenon, devait naturellement attendre de sa part. Son inflexibilité dans une affaire de simples procédés, et où sa religion n'était point intéressée, fait assez connaître qu'il n'était pas tout à fait exempt des préventions et de l'entétement que ses adversaires lui ont reprochés.

Madame de Maintenon regretta peut-être en cette circonstance d'avoir trop légèrement sa-crifié ses premiers sentiments pour Fénélon, et d'en être si mal récompensée par celtii en qui elle avait transporté sa confiance et son affection (1). Elle reconnut plus que jamais la fragilité de toutes ces amitiés humaines, qui donnent ai rarement le bonheur qu'elles semblent promettre. Cette triste conviction n'était que trop propre à entretenir en elle cet ennui et ce dégoût de la vie qu'elle ne laisse que trop apercévoir dans un grand nombré de ses lettres.

<sup>(1)</sup> Elle écrivait au duc de Noailles : « M. le cardinal de

<sup>»</sup> Noailles et moi, nous nous brouillons tous les jours de plus

<sup>»</sup> en plus; il fait des injustices à un de mes amis, qui me révol-

<sup>»</sup> teraient s'il les faisait à un de mes laquais. ».

"Vous ne doutez pas, monseigneur, que je ne Lettre de madame de » vous sois attachée toute ma vie; elle ne du-Maintenon au s rera pas long-temps, et bientôt la mort va Noailles, 31 » me dérober au présent qui m'attriste et à l'a-déc. 1711. » venir qui m'effraie. J'ai passé mes jours dans » les plaisirs et dans les larmes; j'aurais pu être » heureuse si j'avais moins compté sur les hommes: ce n'est point un reproche, monsei-» gneur; c'est une consolation que je cherche » auprès de vous, en vous montrant la source n'de mes peines. M

Le cardinal de Noailles se crut sans doute Mort de l'évêque de supérieur à tous ses adversaires, lorsqu'il se vit Chartres et du P. Lachaidélivré, dans le cours d'une seule et même an- se en 1709 née, des deux hommes dont il redoutait le plus l'ascendant auprès du roi et de madame de Maintenon. Le P. de la Chaise mourut au mois de janvier, et l'évêque de Chartres au mois de septembre 1709; mais les événements lui montrèrent que ce qu'il regardait comme un avantage était un véritable malheur pour lui. Quélqu'affligé qu'ent été l'évêque de : Chartres, de voir le cardinal de Noailles se rendre l'instrument trop docile des intrigues d'un parti qu'il ne savait ni gouverner, ni réprimer, il respectait sa piété, il honorait ses mœurs, et il était incapable de manquer aux égards que méritaient son rang et sa dignité. Le P. de la Chaise était peut-être encore plus doux et plus mo-

déré; et quoiqu'il ent vu sans doute avec peine le cardinal de Noailles arriver à l'archevêché de Paris sans son influence et malgré son vœu secret, il s'était borné, sans jamais l'attaquer personnellement, à se défendre lui-même contre l'asoendant que le nouvel archevêque de Paris, appuyé de madame de Maintenon, pouvait prétendre auprès du roi. La maladresse du cardinal l'avait servi plus utilement à cet égard, que tous les ménagements de sa prudence; mais il eut pour successeur, dans la place de confesseur du roi, un homme d'un caractère bien différent.

Du P. Letellier.

Tous les mémoires du temps se sont exprimés sur le P. Letellier avec une telle sévérité, qu'il est bien difficile de ne pas croire qu'il a mérité au moins en partie les reproches qu'on a faits à son caractère. Cependant il faut dire qu'il n'eut aucune part aux premiers coups qu'on porta directement contre le cardinal de Noailles. L'ouvrage du P. Quesnel, qu'il avait approuvé, et qui fut la cause de tontes les traverses qu'il ent à essuyer, avait été condamné à Rome dès le 13 juillet 1708, et le P. Letellier n'était point entore en place.

Les plaintes qui avaient déjà été portées ontre ce livre par plusieurs évêques, et le décoret de Rome, auraient dû inviter le cardinal à donner quelques explications sur l'approba-

tion dont il avait honoré cet ouvrage. Sans doute le décret de Rome ne lui imposait à cet égard aucune chligation formelle, puisqu'il n'était revêtu d'aucune des formes ecclésiastiques et eiviles nécessaires pour lui imprimer le caractère d'un jugement canonique et régulier; mais il suffisait pour lui inspirer au moins quelques précautions de sagesse et de convenance capables de rassurer ses véritables amis et de désarmer la malveillance de ses ennemis. En donnant des éloges aux sentiments de piété qui régnaient dans une grande partie de l'ouvrage, le cardinal de Noailles ne s'était en aucune manière rendu garant des erreurs ou des opinions hasardées qu'un examen plus sévère avait pu laisser apercevoir, et que les principes bien connus de l'auteur pouvaient rendre plus suspectes et plus dangereuses. Cette seule démarche aurait suffi pour justifier ses sentiments personnels, le préserver de tous soupcons, et garantir à jamais sa tranquillité et celle de l'église de France. Mais on a déjà pu observer que ce prélat, avec des vertus et des qualités infiniment estimables, avait ce mélange d'entêtetement et de faiblesse, apanage trop ordinaire des caractères plus recommandables, par la droiture des sentiments et des intentions, que par la rectitude et l'étendue des idées; il consuma tout son épiscopat dans des discussions où

il se voyait sans cesse obligé de reculer pour s'être trop imprudemment avancé, et dans lesquelles il finissait par mécontenter malement tous les partis. Ce n'est pas sans raison que le chancelier d'Aguesseau le représente « comme s un homme (1) accoutumé à combattre en s fuyant, et qui a plus fait dans sa vie de belles » retraites que de belles défenses. »

D'un écrit de Bossuet Quesnel.

Il crut se mettre à l'abri de tout reproche, en sur les Ré- se couvrant du grand nom de Bossuet; mais flexions morales du père une si grande autorité, quelque imposante qu'elle fût, ne pouvait le désendre, qu'en supposant qu'elle parlât clairement en sa faveur.

> Il est certain qu'à l'époque où parut le Problême ecclésiastique (en 1699), le cardinal de Noailles, un peu embarrassé des contradictions qu'on lui reprochait au sujet de l'approbation donnée au livre des Réslexions morales, avait appelé Bossuet à son secours : on était alors occupé à préparer une nouvelle édition de ce livre. Le cardinal et les partisans du P. Quesnel se trouvaient donc également intéressés à repousser les accusations qui déjà commençaient à s'élever contre la doctrine des Réflexions morales; d'ailleurs il s'était imprudemment engagé à autoriser cette nouvelle édition par un mandement. On ne pouvait guère justifier l'approbateur, qu'en excusant l'auteur

<sup>(1)</sup> Mémoires du chancelier d'Aguesseau.

et en adoucissant ses expressions, autant qu'une matière aussi délicate pouvait le permettre. Ce fut dans cet esprit que Bossuet écrivit l'espèce de mémoire dont il est ici question; et si on le lit avec attention, on observera qu'il s'y était bien plus occupé de la justification du cardinal que de celle du P. Quesnel. On remarquera aussi qu'il n'avait jamais eu l'intention de le faire paraître sous son nom, mais sous celui des théologiens chargés de l'examen du livre; il n'avait même consenti à se charger de cette pénible tache qu'à certaines conditions. Bossuet composa donc un Avertissement, qui ne devait être placé à la tête de la nouvelle édition, qu'après qu'on aurait changé ou corrigé cent vingt propositions du texte qui lui paraissaient les plus répréhensibles; il cherchait ensuite à donner une interprétation favorable à un grand nombre d'autres propositions qui lui parurent seulement équivoques et avoir besoin d'explication. Mais un pareil travail, qui devait être regardé plutôt comme une censure que comme une approbation, ne pouvait convenir aux vues des partisans du livre et de l'auteur. On fit donc paraître l'édition de 1699, et on se garda bien d'y insérer l'Avertissement qu'on avait demandé avec tant d'empressement à Bossuet (1).

<sup>(1)</sup> On ne peut guère douter que Bossuet n'eût suffigamment

Une infidélité aussi remarquable éclaira Bossuet sur les motifs peu sinoères qui avaient inspiré la demande qu'on lui avait faite; des témoignages irrécusables ont ensuite fait connaître que ce prélat, pendant les quatre années qu'il survécut encore, s'était hautement expliqué contre la doctrine du livre tel qu'on l'avait fait paraître, sans le soumettre aux nombreuses corrections qu'il avait exigées (1).

Bossuet avait laissé parmi ses papiers ce projet d'avertissement corame un travail imparfait et inutile; ce ne fut que quelques années après sa mort, qu'un ami ardent du P. Quesnel, alors exilé à Meaux, parvint à s'en procurer une copie, et le fit imprimer à Tournai, sous le titre frauduleux de Justification du Livre des réflexions morales, par feii M. Bossuet, évêque de Meaux.

prémuni le cardinal de Noailles contre le danger auquel il s'exposait s'il donnait son approbation à cette nouvelle édition; car malgré sa faiblesse naturelle, et malgré l'espèce d'engagement qu'il avait pris, le cardinal se refusa à autoriser l'édition de 1699 par un mandement, et il eut bien soin de le faire observer dans la suite.

<sup>(1)</sup> Madame de Maintenon déclara dans la suite à M. le duc de Bourgogne, devenu dauphin, « que Bossuet lui avait dit à

<sup>»</sup> elle-même plusieurs sois que le nouveau Testament du père

Duesnel était tellement insecté de jansénisme, qu'il n'était pas

<sup>»</sup> susceptible de correction. » (Manuscrits.)

### LIVRE VI.

Tel était le retranchement, si facile à renverser, que le cardinal de Noailles prétendait opposer aux attaques dont il était menacé; mais il eut bientôt lieu de reconnaître qu'une si faible défense ne pouvait ni le garantir, ni le justifier.

Un incident imprévu, auquel il attacha beaucoup d'importance, l'entraîna tout à coup dans une suite de fausses démarches qui empoisonnèrent le reste de sa vie. On doit en effet remarquer que ce fut le cardinal de Noailles luimême qui provoqua en quelque sorte la constitation unigenitus par l'espèce d'irritation avec laquelle il s'engagea dans une discussion particulière, qu'il lui eût été facile d'étouffer ou de concilier dans son origine.

Les évêques de la Rochelle (1) et de Luçon (2) Affaire des évêques de la publièrent en 1711 une instruction pastorale Rochelle et qu'ils avaient rédigée en commun, et datée du 15 juillet 1710. Cette instruction pastorale condamnait le livre des Réslexions morales du P. Quesnel comme renfermant et renouvelant les erreurs de Jansénius; elle développait avec beaucoup d'étendue les questions controver-

<sup>(1)</sup> Étienne de Champflour, nommé à l'évêché de la Rochelle en 1702.

<sup>(2)</sup> Jean-François de Valderic de Lescure, nommé à l'évêché de Luçon en 1699.

sées, et formait une espèce de traité dogmatique sur la grace.

Aussitôt que cette instruction pastorale eût été imprimée et publiée à la Rochelle, l'imprimeur de la Rochelle en adressa, selon l'usage, un grand nombre d'exemplaires à son correspondant de Paris. Celui-ci, moins attentif aux convenances qu'à des calculs d'intérêt, fit annoncer cet ouvrage par une multitude d'affiches placardées dans toutes les places et à tous les coins de rues; on crut surtout remarquer une espèce d'affectation à étendre ces affiches jusqu'aux portes et aux cours de l'archeveché. Le mandement des deux évêques portait la condamnation d'un ouvrage anciennement approuvé par le cardinal de Noailles, et rien en ésset ne devait paraître plus choquant et plus contraire à toutes les bienséances que cette afsectation insultante, en supposant qu'elle eut été préméditée. Les deux évêques ont toujours protesté qu'ils n'avaient eu aucune part à un procédé aussi inexcusable; peut-être eût-il été de la dignité du cardinal de se contenter d'un pareil désaveu. Le cardinal de Noailles avait reçu en cette circonstance des principaux corps de son diocèse, des témoignages d'attachement, d'estime et d'intérêt, qui devaient le consoler d'une injure qui retombait toute entière sur ses adversaires, parce que dans la première es-

fervescence de cette affaire on les avait présumés coupables. Il ne tenait qu'à lui de conserver tout l'avantage d'une position aussi heureuse; la malveillance l'avait servi bien plus utilement que sa propre habileté; mais il était de la destinée du cardinal de Noailles de se nuire à lui-même, malgré la fortune qui s'était plû constamment à le favoriser. Il s'aigrissait facilement; on réussit à l'aigrir encore davantage. Les deux évêques avaient leurs neveux au séminaire de St.-Sulpice; il les sonpconna assez légèrement d'avoir fait placer ces affiches qui l'avaient si vivement choqué.

En vain le supérieur du séminaire lui attesta de la manière la plus formelle que ces deux ecclésiastiques, placés immédiatement sous ses yeux et sous sa surveillance continuelle, n'avaient et ne pouvaient avoir aucune part à ces affiches qui avaient excité tant de rumeur et de scandale. Le cardinal fut inflexible. Dans un premier mouvement de vivacité, et par un abus peu honorable de son autorité, il ordonna au supérieur général de St. Sulpice de les renvoyer de son séminaire, quoiqu'ils y vécussent avec édification. Une démarche, si peu digne de son rang, lui fit un tort extrême. Fénélon observait avec raison, « que les séminaires étant considuc de Ches dérés comme des écoles publiques, on ne doit vieux, 16 s en chasser que ceux qui out mérité person- (Manuscrita)

» nellement une punition aussi honteuse. » Les deux évêques, blessés à leur tour dans la personne de leurs neveux, écrivirent au roi pour lui porter directement leurs plaintes de la conduite du cardinal à leur égard. Ils avaient évité dans leur instruction pastorale de jeter le moindre soupçon sur les sentiments de ce prélat; ils s'étaient bornés à condamner un ouvrage déjà condamné par le pape et par plusieurs évêques de France; mais ils s'abandonnèrent dans leur lettre au roi à toute la vivacité d'un ressenti ment peut-être excessif. « Ils y parlaient ou-» vertement du cardinal de Noailles comme » d'un fauteur des novateurs et des hérétiques ; » ils disaient que les nouveautés en matière de » religion n'ont jamais prévalu dans les états, » qu'autant qu'elles ont été appuyées par des » évêques puissants et redoutables à leurs con-» frères, et que les plus grands maux de l'église, » sous les empereurs chrétiens, sont venus des » évêques des villes impériales, qui abusaient » de l'autorité que cette place leur donnait. » Cette lettre devint bientôt publique sans leur consentement et sans leur participation; ils avaient gardé le plus profond secret sur cette démarche. En adressant leur lettre pour le roi au secrétaire d'état du département, ils s'étaient bornés, selon l'usage, à en envoyer une copie à M. de la Vrillière, et ce fut probablement par

l'infidélité ou l'indiscrétion des bureaux du ministre que la lettre devint publique (1). Le cardinal pouvait encore tourner à son avantage cette nouvelle attaque de ses adversaires; la lettre des deux évêques au roi avait été presqu'universellement improuvée; une dénonciation aussi éclatante, portée jusqu'au trône contre un cardinal respecté et respectable par ses vertus et par ses mœurs, avait soulevé tout Paris et toute la cour contre ses détracteurs. Quelque recommandables que sussent les deux évêques par leurs vertus épiscopales, par leur charité et par la régularité édifiante avec laquelle ils gouvernaient leurs diocèses, ils étaient presque inconnus; ils n'avaient aucun crédit ni aucun appui à la cour par leurs parents et leurs amis, et ne pouvaient luster qu'avec un extrême désavantage contre un cardinal-archevêque de la capitale, environné d'une famille puissante, qui avait des relations directes et habituelles avec le roi, et qui empruntait encore plus de force de la toute-puissante amitié de madame de Maintenon. Mais, comme nous l'avons déjà dit, le cardinal de Noailles avait toujours le malheur de tourner contre lui-même tout ce que le bonheur des circonstances pouvait lui offrir de plus favorable. Il rendit une ordonnance (2) contre l'instruction pastorale des

<sup>(1)</sup> Memoires manuscrits.

<sup>(2)</sup> Eu date du 28 avril 1711.

évêques de la Rochelle et de Lucon; il défendait de la lire et de la distribuer, et il y dénoncait des maximes d'une morale relachée et des erreurs déjà condamnées dans Bains et dans Jansénius. Cette accusation inattendue étonna un peu le public, qui ne pouvait comprendré comment un ouvrage qui avait eu évidemment pour objet de proscrire avec sévérité tout ce qui ressemblait à la doctrine de Baïus et de Jansénius, se trouvait lui-même infecté des erreurs qu'on leur reprochaît. Serait il permis de croire que, par cette tactique théologique, les conseillers du cardinal, soupconnés eux-mêmes d'être un peu trop favorables aux nouvelles opinions, avaient voulu faire entendre qu'il était facile de trouver du jansénisme dans les livres les plus opposés au jansénisme.

Par un ménagement apparent, le cardinal voulait bien supposér que l'instruction pastorale qui portait le nom des deux évêques, ne leur appartenait pas, et leur était faussement attribuée. A la faveur de cette fiction, il s'était abandonné avec plus de liberté à la satisfaction de censurer l'ouvrage, et il évitait le reproche d'exercer des actes de juridiction sur des actes émanés d'une juridiction indépendante de la sienne.

Ce point de controverse sur l'étendue et les bornes de la juridiction respective des évêques donna lieu à quelques écrits, où il était facile

comme il arrive toujours en ces matières, d'opposer des faits à des faits, des autorités à des autorités, des principes à des ráisonnements, et des raisonnements à des principes. La discipline ecclésiastique ayant été en partie l'ouvrage du temps et des circonstances, ayant été successivement établie par des lois particulières et des convenances locales, le défaut d'une loi première et universelle n'a jamais permis de fixer avec une exacte précision la nature et les' limites de toutes les juridictions. Les changements et les variations qu'elles ont éprouvécs laissent un vaste champ aux prétentions des autorités et aux savantes recherches des critiques, qui fournissent également des armes pour attaquer et se défendre.

Quoi qu'il en soit, l'ordonnance du cardinal de Noailles contre ses deux collègues leur donna tout à coup pour auxiliaires la plus grande partie des évêques de France, qui crurent voir dans cette entreprise une atteinte à leurs droits; elle fut même mal accueillie à la cour, et madame de Maintenon ne le dissimula pas à ce prélat, malgré toute son affection pour lui.

«La lettre des évêques est insoutenable, lui Lettre de madame de sécrivait-elle; vous devez venir recevoir la ré-madame de serivait-elle; vous devez venir recevoir la ré-madame de serivait-elle; vous devez venir recevoir la ré-madame de serivait-elle; vous de la réparation que vous de Noailles, 1714. » mandez, et dans l'intervalle vous faites un se mandement. On disait tout haut dans le salon

» de Marly, que jusque-là vous faisiez pitié, » mais qu'on ne pouvait plus vons excuser. J'a-» vais déjà vu votre mandement, et je croyais » de bonne foi qu'il ménageait les évêques; on ss se moque de moi, et l'on prétend qu'ils en se-» ront très offensés. » Le roi, en effet, qui avait paru d'abord, très disposé à rendre justice au cardinal, sut si blessé de ce désaut de confiance en son équité et en sa bonne volonté. qu'il lui fit écrire, « que puisqu'il s'était rendu. » justice à lui-même, il pouvait se dispenser de ss venir à Marly. ss

Si l'on veut voir jusqu'à quel point le cardinal s'était mis lui-même hors de toute mesure et s'abandonnait indiscrètement aux sentiments d'aigreur que des amis dangereux cherchaient à entretenir dans son cœur, il suffira de lire ce fragment d'une de ses lettres à madame de Maintenop. « Est-il juste, que tandis cardinal de se que les plus vils de tous les prélats font des

Noailles à Maintenon,

madame de » mandements, un archevêque de Paris n'ait, 1" mai 1711. » pas le droit d'en faire. » Il est assligeant de trouver de pareilles expressions sous la plume d'un prélat aussi pieux, et qu'elles s'adressent à d'autres prélats dont il pouvait avoir à se plaindre, mais dont personne ne contestait la piété, et qui dans leurs démarches mêmes les moins agréables pour le cardinal, pouvaient être accusés d'un excès de zèle, mais n'avaient jamais

été soup connés d'aucune vue d'intérêt ou d'ambition.

Telle était la fâcheuse position où il s'était mis, qu'il ne faisait plus qu'obéir malgré lui au mouvement qu'on lui imprimait. C'est ce que Fénélon exprime énergiquement en peu de. mots. « Le parti qui le gouverne le flatte de ss vaines espérances de réputation et d'autorité l'énélon au » plus grande. Le parti aime mieux compro vreuse, 7 juilss mettre son protecteur que de s'en voir aban- (Manuscriu.) s donné. s

Mais la malveillance même de sés ennemis Leures inoffrit tout à coup au cardinal de Noailles une occasion inespérée de réparer toutes ses maladresses, de justifier tous ses procédés, et de produire au grand jour les manœuvres ténébreuses dont on osait se permettre l'usage pour le décrier, ou du moins pour exagérer ses torts.

On n'a jamais su exactement comment on était parvenu à faire tomber entre les mains du cardinal de Noailles un paquet ouvert, qui renfermait des lettres que l'abbé Bochart de Saron écrivait à son oncle l'évêque de Clermont (1); il lui mandait qu'à la suite d'une consérence qu'il avait eue avec le P. Letellier, il

<sup>(1)</sup> François Bochard de Saron, nommé à l'évêché de Clermont en 1687, mort le 11 août 1715. . (1

# 42 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

était convenu de lui adresser le modèle d'une lettre au roi, qu'il lui proposait de signer, et qui renfermait les plaintes les plus fortes de la conduite du cardinal envers les évêques de la Rochelle et de Luçon; à cette lettre était joint le modèle d'un mandement, qu'il l'invitait également à signer, et qui condamnait le livre du P. Quesnel. L'abbé Bochart prévenait en même temps son oncle qu'un grand nombre d'autres évêques se disposaient à publier des mandements rédigés dans le même esprit, et que le confesseur du roi prêterait tout son appui à ce mouvement général du corps épiscopal.

Le cardinal de Noailles se hata d'envoyer toutes ces pièces au roi et à M. le duc de Bourgogne, alors dauphin, et qui était chargé d'accommoder la querelle de ce prélat avec les deux évêques. Elles firent la plus profonde impression sur l'esprit de ces deux princes; et il n'est pas douteux que, s'il eût bien voulu s'en reposer sur leur équité et en attendre les effets, il n'eût obtenu la justice la plus éclatante.

Ses ennemis consternés s'attendaient à tout, et ses amis annonçaient hautement que le renvoi du P. Letellier paraissait être la moindre satisfaction qu'on pût accorder à un cardinal, à un archevêque de Paris si cruellement outragé.

On ne concevra jamais comment ce prélat,

qui était à portée de recevoir de madame de Maintenon les conseils les plus utiles et les plus convenables à sa position, préférait toujours de s'abandonner aux inspirations aveugles du parți qui l'obsédait. Sans attendre la satisfaction qui lui était due, et qu'on était prêt à lui rendre, il hasarda la démarche la plus propre à blesser les sentiments du roi, et il eut le tort de donner. un acte de son autorité épiscopale toutes les formes d'une vengeance personnelle; il retira tont à coup les pouvoirs à la plupart des jésuites qui exerçaient le ministère dans le diocèse de Paris, et il allegua pour motif d'un interdiction aussi subite et aussi éclatante, « qu'ils enn seignaient une mauvaise doctrine, et qu'ils » soulevaient le troupeau contre le pasteur.

Mais comme l'observe Fénélon dans un mémoire particulier que nous avons parmi ses manuscrits, et comme l'observaient avec Fénélon un très grand nombre de personnes entièrement désintéressées dans ces tristes débats (1): « Comment se faisait-il que cette » mauvaise doctrine n'eût point empêché le » cardinal de Noailles de confier des pouvoirs » aux jésuites depuis plus de trente aus; et s'ils » soulevaient le troupeau contre le pasteur, » une accusation aussi grave exigeait des preu-

<sup>(1)</sup> Monuscrits de Fénélon.

» ves, d'autant plus faciles à recueillir, qu'une » pareille tentative supposait nécessairement » des actions, des discours ou des écrits qu'une » information juridique ou du moins une ma->> nifestation publique pouvait mettre au grand » jour. » Le cardinal ne pouvait prétendre qu'un reste de ménagement pour un corps religieux lui commandat cette réserve; l'accusation et la punition étaient publiques, les preuves seules ne l'étaient pas.

Au reste, ce n'était pas Fénélon seul dont le

témoignage pourrait paraître suspect, c'étaient

les amis les plus sincères du cardinal de Noailles qui lui reprochaient l'inconséquence et l'imprudence de sa conduite. Madame de Maintenon, qui assurément n'aimait pas les jésuites, lui écrivait: « Vous ne vous tromperez jamais, » monseigneur, sur ce que vous appelez mes » bontés; je ne puis jamais cesser de respecter

ss mon archevêque, d'estimer vos vertus; et, si

» je l'ose dire, d'aimer votre personne; mais il

» est vrai que tous ces sentiments ne me don-

» nent plus que de l'amertume. Je ne répondrai

» point à tous les articles de votre lettre, parce '» que nous les avons traités cent fois inutile-

» ment. Il y en a un que vous ne touchez pas,

» monseigneur, qui est celui des jésuites, que

» le roi ne regarde pas comme intéressant votre

» conscience, mais comme une pure vengeance

cardinal de Noeilles.

» que vous pouviez lui sacrifier, soit que vous » ayez voulu en effet vous venger ou les punir » de leur manque de respect pour vous.... Mon » cœur ne peut se résoudre à vous flatter, mon-» seigneur, et mon respect ne me permet pas » de m'expliquer sincèrement. Vous traitez l'af-» faire des jésuites d'affaire spirituelle, et le roi » la regarde comme un procédé particulier, » comme une vengeance contre des gens qui » vous offensaient, et qui vous ont offensé en » effet. C'est le ressentiment de cette vengeance » que je voudrais que vous sacrifiassiez à ce » que vous lui devez, et à l'amitié qu'il a tou-» jours eue pour vous. Car de dire que les jé-» suites sont incapables de confesser, il n'est » pas possible qu'ils soient devenus tels dans » un moment; s'ils sont dans une intrigue » contre vous, ce ne sont que quelques parti-'s culiers, et vous faites affront à tout le corps » à qui vous faites un crime de ce qu'il se dit s innocent. s

Je ne sais si l'on sera assez frappé de l'idée que ces lettres de madame de Maintenon doivent donner de la modération de Louis XIV. Cette modération était en lui l'admirable ouvrage de la religion. Ce prince, si puissant et si absolu, respecte dans le cardinal de Noailles l'autorité de son ministère religieux; et dans le moment où le prélat exerce un acte de juridic-

L'esprit de parti se plaît toujours à attribue; à des motifs d'intérêt ou d'ambition la conduite et les apinions des personnes qui lui sont opposées; on ne manqua pas en conséquence de prétendre que Fénélon était inspiré par le désir secret de ménager le crédit des jésuites pour faciliter son retour à la cour et aux affaires; mais Fénélon connaissait trop sa position personnelle, et la disposition de la cour à son égard, pour concevoir des espérances sans objet, et qui ne pouvaient avoir aucun attrait pour lui depuis la perte irréparable du duc de Bourgogne. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'une Ame telle que la sienne était supérieure à de si viles combinaisons; il n'ignora pas cependant ce qu'on affectait de répandre au sujet de ses liaisons avec les jésuites. Nous lisons parmi les lettres manuscrites qui nous restent de lui, celle qu'il écrivait à ce sujet à l'un de ses amis. Il s'y explique avec une candeur, qui permet d'autant moins de douter de sa sincérité, qu'elle s'accorde entièrement avec tous les détails de sa conduite publique et privée. « Le parti dira, s tant qu'il lui plaira, que je me livre aux je» suites par politique; c'est ce qu'ils ne man-» quent jamais de dire de tous ceux qui ne fa-» vorisent pas leur doctrine : ils veulent que » personne ne puisse parler autrement qu'eux, » qu'en trahissant sa conscience pour plaire à , » une société qui a du crédit.

» Mais les personnes équitables verront sans » peine combien je suis éloigné de rechercher » les jésuites par politique. Je suis véritable-» ment leur ami, comme il convient que je le spis. Je leur fais plaisir en ce qui dépend de » moi, comme je tâche d'un autre côté d'en s faire aux gens qui sont prévenus contre eux. » Ma disposition est de vouloir obliger tout le y monde, autant que mon ministère me le pern met. Mais les jésuites ne gouvernent rien dans » mon diocèse; ils n'ont part à aucune affaire; » j'ai un vicariat composé de personnes du » pays qui n'ont aucune liaison avec eux. D'ail-» leurs, si quelque jésuite faisait dans mon » diocèse quelque faute ou sur le dogme, ou » sur la morale, je serais plus à portée de le re-» prendre fortement, et d'engager sa compa-» gnie à le corriger, qu'un autre évêque qui se-» rait moins bien avec eux. »

Nous aimons même à voir Fénélon, malgré sa disposition favorable pour les jésuites, les blâmer de se servir de leur crédit pour nuire au cardinal de Noailles. C'est dans les circons-

tances où l'esprit de parti dénature trop souvent tous les sentiments, égare les jugements, et cherche à se couvrir de motifs spécieux pour exercer des animosités personnelles, qu'on voit l'homme vraiment vertueux se montrer toujours aussi fidèle à la justice qu'à ses principes, et aussi impartial pour ses amis que pour ses ennemis.

Loure de « Je serais faché, écrit Fénélon au duc de duc de Che-'s Chevreuse, que les jésuites fussent la cause vreuse, 3 dé-combre 1711 » de la mauvaise situation du cardinal de (Manuscrits) » Noailles auprès du roi. On ne les a déjà que s trop rendus odieux comme des gens qui acm'cablent tout ce qui leur résiste; ceci les ren-» drait encore plus odieux. Les jésuites doivent sy paraître humbles et contents dans leur inter-'s diction; ils doivent supplier le roi de compter -s, pour rien leur réputation et leurs intérêts, » pour ne s'attacher qu'à la sûreté de la foi et '>> au renversement du parti qui est si redon-» table à l'église et à l'état; ce procédé leur fera » honneur auprès de sa majesté et dans le » public.

cembre 1711.

» Quand le public suppose qu'il ne s'agit que anème, 19 dé- » du refus des pouvoirs ôtés aux jésuites, il est (Manuscius) » indigné de ce qu'un tel refus est la cause de » la disgrace du cardinal; on le regarde comme » un prélat courageux contre la cour, que les » jésuites oppriment par vengeance. Il faut » écarter cette querelle particulière qui n'idtéw resse qu'un ordre religieux : c'est aux jésuites » à souffrir avec patience et bumilité ; rien ne s peut leur faire tant d'honneur; ils ont besoin! s de montrer combien ils sont patients; ils ne y doivent point soustrir que le roi s'échausse: sar cetarticle.

Il ent été assurément à désirer pour l'intérêt même des jésuites, qu'ils se sussent bien pénétrès de la sagesse d'un pareil conseil et qu'ils y enssent consormé leur conduite.

C'était avec la même modération et la même impartialité que l'énélon invitait son ami, 16 duc de Beauvilliers, à tendre une main setion cardinal de rable au cardinal de Mozilles et à oublier les sujets de plainte qu'il leur avait donnés à l'an et à l'autre; ear, par une suite des vivissitudes :: si ordinaires dans les cours, le duc de Beauvitliers se trouvait en ce moment arbitre de ludesfinée dis Cardinal de Noailles our l'affaire du jansénisme, comme le cardinal de Nouitles l'avait été de la sienne sur l'affaire du quiétisme; Te roi se proposait de terminer, par un accommodement, la querelle de ce prélat avec les évêques de la Rochelle et de Luçon; et il avait chargé M. le duc de Bourgogne, alors dauphin, d'en être le médiateur. Ce jeune prince s'était associé, dans cette commission, l'archevêque

Générosité de Fénélon envers le

#### HISTOIRE DE FÉNÉLON. 50

de Bordeaux (1), l'évêque de Meaux (2), le chancelier de Pontchartrain, le duc de Beauvilliers et M. Voisin (3). Aussitôt que Fénélon fut instruit de cette disposition, il s'empressa d'inviter M. de Beauvilliers à écarter tous les souvenirs qui pouvaient lui être restés de leurs anciennes discussions, à ne voir en lui que son pasteur et non l'adversaire de l'archevêque de Cambrai; il l'avertit qu'il doit uniquement se considérer comme juge et médiateur dans une assaire pénible et délicate, et qu'en cette double qualité il doit ces égards, dont la qualité même de juge ne dispense pas, dans une contestation qu'il importait encore plus de terminer par des voies de conciliation que par des actes d'autorité.

Fénélon au vrcuse, 6 juillet 1711.

« Je vous prie de dire à M. de Beauvilliers, duc de Che- s écrit Fénélon au duc de Chevreuse; qu'il me s paraît qu'il doit faire des pas dans la con-(Manuscrits.) s. joncture présente, vers son pasteur, pour lui » marquer vénération, bonne volonté et zèle, » sans entrer dans la matière; si le pasteur le

<sup>(1)</sup> Armand Bazin de Bezous, nommé à l'archeveché de Bordeaux le 29 mars 1698.

<sup>(2)</sup> Henri de Thyard de Bissy, evêque de Meaux depuis 1704 et cardinal en 1715.

<sup>····(3)</sup> Daniel-François Voisin, alors imnistre de la guerre, chancelier de France en 1714, mort le 2 février 1717.

» presse d'y entrer, il peut lui faire les objec-» tions de ses parties et lui demander éclair-» cissement; il faut de la douceur, des ména-» gements, et enfin de la sincérité pour éviter » de la flatterie, sans aller jusqu'à dire des vé-» rités qui blesseraient sans fruit : voilà ma » pensée. »

Une pareille conduite était sans doute trop conforme aux maximes et à la droiture naturelle de M. de Beauvilliers, pour que Fénélon cût besoin de la lui tracer; mais Fénélon avait besoin de montrer toute la candour de sonâme à M. de Beauvilliers, et de lui faire voir combien elle était épurée de toute espèce de ressentiment, contre le cardinal.

Le caractère que développa M. le duc de, Bourgogne dans le cours de cette affaire, montra un digne élève de M. de Beauvilliers et de Fénélon; il mit tant de mesure dans ses procédés, tant de patience dans la discussion des faits; il manifésta des connaissances et une pénétration si étontante dans des questions étrangères à son âge, à son état et à son rang, qu'il força, ceux-mêmes qui étaient le plus prévenus contre lui, à admirer dans ce jeune prince une raison si supérieure et si prématurée. Il rendit une décision arbitrale qui, dans le premier moment, fut adoptée avec respect et reconnaissance par les deux parties, et regardée,

## 51 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

par chacune d'elles, comme un jugement en sa faveur; bonheur bien rare dans des discussions de ce genre, où l'on avait à se reprocher des deux côtés des procédés peu convenables (1).

Mais un des articles essentiels de cet acte de médiation portait que le cardinal s'explique-rait, sur le livre du père Quesnel, dans une forme assez claire et assez authentique pour faire connaître au public qu'il en improuvait la doctrine. Un malheureux point d'honneurne lui permit point de se conformer à cette disposition avec l'empressement et la facilité que l'on désirait; il lui en coûtait de rétracter les éloges qu'il avait donnés ou qu'on avait donnés sous son nom à cet ouvrage : cependant, un pareil désaveu n'est pas toujours une contradiction avec soi-même.

L'histoire ecolésiastique offre un grand nombre d'exemples de jugements portés contre des Evres qui avaient été long-temps accheillis avec faveur. Une pareille considération ne pouvait donc pas arrêter le cardinal de Nouilles; et nous verrons en effet que, peu de temps après,

<sup>(1)</sup> Nous avons entre les mains toutes les pièces originales de cette négociation; on y trouve plusieurs lettres de la main de M. le duc'de Bourgogne; elles sont une nouvelle preuve de la sagesse, des lumières et des tares connaissances qui distingualent ce jeune paince.

il crut devoir faire de son propre mouvement ce qu'il resusait de faire par condescendance.

Il est plus vraisemblable que, dans l'état d'irritation où il se trouvait alors, il ne voulut pas accorder à ses ennemis la satisfaction de triompher de sa résistance. Il déclara à M. le duc de Bourgogne qu'il avait besoin de temps et de réflexion pour examiner si le livre renfermait les erreurs qu'on lui reprochait; il se flattait que le cours naturel des événements pourrait amener des changements en sa saveur; il était d'ailleurs dans son caractère de se jeter dans l'avenir pour échapper au présent; mais les changements qui survincent ne servicent qu'à . rendre sa position plus difficile et plus embarrassée. M. le due de Bourgagne moumit (1), et le roi voulut que le cardinal se décidat; il lui remit pa mémoire par lequel il ne lui laissait que l'alternative de satisfaire aux conditions prescrites par M. le duc de Bourgogne, ou de se soumative au jugament du pape, il paraît même que les propositions, renfermées dans le mémoire du roi staignt un peu moins favorables pour le cardinal que celles dont il disait être convenu avec le jeune prince; le cardinal sit des observations sur ce mémoire, qui en étaient phuôt une satyre qu'un examen respec-

<sup>(1)</sup> Le 18 février 1712.

Nous avous, parmi nos manuscrits, des observations de Fénélon sur cette réponse du cardinal; elles sont sévères, mais elles paraissent justes. Toute sa conduite offrait une suite d'inconséquences et de contradictions que la malveillance de ses ennemis pouvait faire excuser et ne pouvait justifier.

Le cardinal de Noailles, en refusant au roi de souscrire aux moyens de conciliation arrêtés par M. le duc de Bourgogne, avait déclaré qu'il préférait de s'en rapporter au jugement que le pape porterait sur le livre du P. Quesnel et s'engageait formellement à s'y soumettre; car on ne saurait trop faire remarquer que ce fut le cardinal lui-même qui fut le premier à provoquer ce jugement du pape, qui parut un an après sous le titre de constitution unigenitus (1).

Un des motifs que le cardinal de Noailles donnait dans cette même réponse au roi, pour se refuser à condamner lui-même le père Quesnel, était, « qu'il ne pouvait le condamner sans » marquer en détail les propositions qu'il aurait jugées dignes » de censure; que le pape travaillait actuellement à en extraire; » que s'il (le cardinal de Noailles) en mettait dans sa condam-

<sup>(1)</sup> Le cardinal de Noailles avait en effet déclaré dans sa réponse au roi, « que si N. S. père le pape jugeait à propos de » cen surer le livre du père Quesnel dans les formes, il rece» vrait sa constitution et sa censure avec tout le respect pos» sible; qu'il serait le premier à donner l'exemple d'une
» parfaite soumission d'esprit et de cœur; qu'il se ferait une
» vraie joie de profiter des instructions que sa Sainteté aurait
» données, et qu'il tiendrait à honneur de parler correctement
» sur des matières si délicates et si importantes...... Rien ne
» convient donc mieux que d'attendre le jugement du pape
» auquel il sera très soumis; que le pape est son supérieur;
» qu'il ne peut que lui être honorable de se soumettre à ses
» décisions.'»

56

On avait d'abord désiré de terminer en France cette malheureuse querelle, sans recourir à l'autorité de Rome. Quelques explications simples et faciles pouvaient le tirer d'embarras sans compromettre son honneur et ses principes; mais il lui parut moins humiliant de souscrire à la décision de son supérieur que de revenir de lui-même sur ses premières démarches. Toutes ces contradictions de l'amour-propre ne peuvent s'expliquer que par les inconsequences de l'esprit humain; mais les suites en furent bien funestes à la tranquillité de l'église et de l'état; elles produisirent des discussions interminables et une guerre scandaleuse de cinquante ans.

Quelque raécontent que fat Louis XIV de la conduite et des procédés du cardinal de Noailles, il se borna à lui retirer les marques de la confiance particulière qu'il était dans l'habitude de lui donner. Il évita même d'ajouter à ce refroidissement le caractère d'une disgrâce publique, et toute sa famille continua à jouir à sa cour de la même faveur et de la même considération dont elle était depuis si long-temps en possession.

<sup>»</sup> nation plus ou moins , s'il en choisissait d'autres que celles que

<sup>»</sup> le pape aurait jugées dignes de censure, ce serait le com-

n mettre, et donner lieu aux esprits inquiets à de longues

disputes. » Manuscrits.

Mais la maréchale de Noailles (1) n'était pas tout à fait exempte d'inquiétude sur les dangers qui pouvaient menacer sa famille, si les ennemis de son beau-frère savaient profiter de sa maladresse et de son obstination pour achever 'd'irriter le Roi; elle avait beaucoup vu Fénélon pendant son séjour à Versailles : la disgrace de l'archevêque de Cambrai et les évènements qui l'avaient suivie, n'avaient pas entièrement interrompu cette correspondance d'égards et d'attentions que l'usage du monde et de la cour invite à conserver malgré les rivalités de l'ambition et de l'amour propre. Fénélon avait eu essentiellement à se plaindre du maréchal de Noailles qui avait affecté de dire hautement que Télémaque était un véritable crime contre le Roi. Mais l'archevêque de Cambrai n'avait pas cru devoir rendre la maréchale responsable des torts de son mari; et de son côté, elle avait profité sans affectation de toutes les occasions qui avaient pu se présenter pour lui saire parvenir des témoignages constants de son estime, elle avait surtout extrêmement à cœur de le reconcilier avec le cardinal de Noailles, ou du moins de l'en rapprocher, mais cette réunion

<sup>(1)</sup> Marie-Françoise de Bournonville, fille du duc de Bournonville, gouverneur de Paris, et de Lucrèce de la Vieux-Ville; elle avait épousé le 15 août 1671 Anne-Jules, duc de Moeilles, maréohal de France, mort le 2 octobre 1708.

était devenue infiniment difficile; le cardinal

s'était déclaré contre Fénélon dans le cours de ses démêlés avec Bossuet d'une manière trop éclatante pour qu'il n'en eût pas été blessé, et quoique ce prélat n'eût pas mis dans ses poursuites et ses écrits la même chaleur et la même amertume que Bossuet, on peut dire qu'il avait peut-être plus contribué à accabler Fénélon par son crédit auprès de madame de Maintenon, que Bossuet même par son génie et son éloquence. Lorsque Fénélon eût été condamné, lorsque sa soumission aurait dû faire taire toutes les haines et toutes les rivalités, le cardinal de Noailles ne lui avait pas donné le plus faible témoignage d'intérêt et de satisfaction sur une conduite si honorable pour toute l'église de France. On a vu que l'évêque de Chartres, quoique associé au cardinal et à Bossuet dans leurs accusations contre le livre de l'archevéque de cambrai, s'était au contraire empressé de lui exprimer son admiration et sa joie. Le cardinal s'était donc toujours maintenu dans la plus froide réserve à son égard, et douze Lettres de ans s'étaient écoulés sans qu'il recherchât une seule occasion de lui donner quelque marque de son souvenir. Il semblait au contraire avoir recherché toutes les occasions de soulever contre lui l'opinion publique. Nous avons rapporté comment le cardinal de Noailles

Fénélon.

avait tenté vainement d'exciter l'assemblée du clergé de 1705 contre l'archevêque de Cambrai.

Cependant les choses avaient changé de face; du sein de l'exil et de la disgrace, Fénélon était parvenu à obtenir la considération la plus générale et la plus honorable. La faveur du cardinal de Noailles était au contraire sensiblement baissée; et le soupçon de ses liaisons, avec le parti janséniste, l'avait précipité dans une suite de sausses mesures dont il n'avait jamais su se tirer à son avantage. La maréchale de Noailles, l'une des femmes de son temps les plus habiles dans la science de la cour, voyait avec inquiétude s'élever un orage violent contre son beau-frère; elle avait perdu, en 1708, le maréchal de Noailles son mari, et Fénélon s'était empressé de s'acquitter, envers elle, d'un devoir qu'il était naturellement porté à lui rendre, par un véritable sentiment d'intérêt pour sa personne et par le souvenir de leurs anciennes liaisons. Elle crut cette circonstance favorable pour ménager un rapprochement entre l'archevêque de Cambrai et le cardinal de Noailles; en répondant à sa lettre, elle lui fit insinuer, par un ami commun (l'abbé de Salians), que rien ne pourrait jamais lui être plus agréable que de voir Fénélon exprimer, à son fils et à son beau-frère, ses regrets sur un mal-

heur qui les affectait autant qu'elle-même; il ne sit aucupe difficulté d'écrire au jeune duc de Noailles une lettre de compliment sur la mort du maréchal son père; mais il ne crut pas devoir se rendre au désir de la maréchale pour ce qui concernait le cardinal: on voit les motifs de son refus et de sa réserve dans sa réponse à l'abbé de Salians: on y reconnaît cette juste mesure de raison, de sermeté et même de serté bien placée, qu'il savait toujours condilier avec les égards et la politesse dus à une semme telle que la maréchale de Moailles. On remarque même, dans cette lettre, cette impression sensible et délicate que l'âme de Fé-Leure da nélon communiquait à tous ses écrits. « Il sied Manuscrits) » toujours bien, aux gens en prospérité, de » prévenir les autres, mandait Fénélon; et aux » gens en disgrace, d'être réservés et sans em-» pressement; en me laissant oublier par M. le » cardinal de Noailles, je ne fais que suivre sa

> » détermination et demeurer dans la situation » où il m'a mis à son égard. »

> On voit, par une seconde lettre qu'il écrivit à l'abbé de Salians, combien la maréchale et le due de Nouilles mettaient d'intérêt à ce rapprochement; ils se bornaient à désirer que Fénélon leur écrivit de manière à donner, au cardinal de Noailles, la facilité de lui saire quelques avances. Cette seconde tentative ne fut

pas plus heureuse que la première; Fénélon voulait « qu'en se réunissant on ne laissat rien » subsister d'ambigu ni d'équivoque sur la » snarche qu'ils se proposeraient l'un et l'autre (Manuscrits) s de suivre dans les affaires de la religion: » la plus légère incertitude, sur un point si dés licat, envenimerait au lieu de réunir les » cœurs. Il ne comptait pour rien tout ce qui n n'irait qu'à des honnétetés vagues, sans réta-8 blir le fonds. 8 On trouve, dans cette seconde lettre, les mêmes égards, la même dignité et ce détachement religieux de toutes les choses de la terre, si convenable à son âge et à sa sitention. 44 Le monde he m'est rien, mon cher s abbé, et il est trop tard pour commencer à n devenir politique. Je sais vieux, infirme, dé » sabasé des hommes, content de mourir en » paix loin de leur agitation. »

Malgré le peu de succès de sespremières tentatives, la maréchale de Nouilles avait toujours conservé un vif désir de réunir les deux prélats; mais, tant que M. le duc de Bourgogne vécut, elle s'abstint de faire de mouvelles démarches; un faste sentiment de délicatesse hui sit craindre qu'on ne les attribuat à la prévoyance de l'avenir et au désir secret de ménager à sa famille l'appui de Fénélon. Toutes ces nuances, si imperceptibles, sont plus indiquées que manquées dans la lettre qu'elle lui écrivit le 27 mui

lbid

#### HISTOIRE DE FÉNÉLON. 62

1712; elle y laisse apercevoir, avec beaucoup d'art et de mesure, les sujets de plainte que le cardinal de Noailles pouvait également avoir à lui reprocher; mais elle évite de trop appuyer sur des points aussi délicats, pour ne pas tourner, en récriminations, des explications dont elle se proposait de faire un moyen de rapprochement.

Lettre de la maréchale Fénélon, 27 mai 1712.

« Je me trouve, monseigneur, dans le mode Nosilles à » ment que je souhaite depuis si long-temps ; je s vais profiter, avec une sincérité flamande (1), (Manuscrits.) » de la voie de M. l'abbé de Polignac (2) pour y m'expliquer avec vous sans réserve. Je com-» mence par avoir l'honneur de vous dire que » je n'ai fait aucun usage de vos lettres auprès » de M. le cardinal de Noailles, quoiqu'elles » dussent être suffisantes pour le rendre con-» tent de vos sentiments sur son sujet, s'il n'a-» vait des impressions que je ne puis être en » état de détruire sans votre secours. Au milieu » du désir démesuré que j'ai de vous réunir, je » conserve assez de prudence et de délicatesse » pour ne vouloir point vous commettre ni l'un » ni l'autre. Je connais assez ses sentiments et

<sup>(1)</sup> La maréchale de Noailles était de la maison de Bournonville, originaire de Flandre.

<sup>(2)</sup> Depuis cardinal de Polignac, et alors ministre plenipotentimire du roi an dongrés d'Utrecht, avec le maréchal d'Huxellés et M. Ménager, 12 11.

» le fonds de son cœur pour être assuré que je » ne trouverai nulle difficulté de sa part, quand » vous m'aurez mis entre les mains de quoi ef-» facer l'opinion que l'on a voulu lui donner, » que vous avez été un des principaux mobiles » de toutes les mortifications qu'on cherche à » lui donner depuis long-temps.

» On l'a assuré que vous aviez part à la dé» nonciation (1) qui a été faite contre lui et
» M. de Châlons; que vous en aviez eu aussi
» aux mandements des évêques (2); qu'il ne
» s'est rien fait sur ce sujet que de concert
» avec vous. Je vous demande, monseigneur,
» sur tous ces points, un éclaircissement ou
» une réponse par oui et par non, parce que
» je veux pouvoir affirmer en couséquence de
» la réponse que vous voudrez bien me faire.

» Il s'est mêlé bien des gens dans cette af» faire, que vous croyez peut-être de vos amis
» plus qu'ils ne le sont (3); nous démêlerions
» les motifs de leur conduite dans une conver» sation; mais ce ne peut être dans une lettre.

» J'ai prié M. de Chevreuse, dès le commen-

» J'ai prié M. de Chevreuse, dès le commen-» cement des lettres des deux évêques, d'en-

<sup>(1)</sup> Il s'agissait d'une dénonciation faite contre la théologie de M. Hébert; dont le cardinal de Noaillès et l'évêque de Châlons son scère étaient les protecteurs.

<sup>(2)</sup> Des évêques de la Rochelle et de Lucop.

<sup>(3)</sup> La maréchale de Noailles veut indiquer les jésuites.

» trer dans cette affaire, sachant déjà ce qu'ont 
» avait dit de la dénonciation, et jugeant bien 
» que l'on y mélerait votre nom. Je n'ai pu 
» tirer de lui que la réponse froide: qu'il avait 
» d'autres affaires et qu'il ne savait rien de 
» celle-ci. Il a continué ce langage jusqu'au 
» bout, quoique je suese ce qu'il faisait jour 
» par jour.

» J'ai été tentée cent fois de vous écrire : mais » je n'étais pas sûre que mes avis fussent reçus » en bonne part, et je pouvais craindre que » ceux qui ne souhaitent pas notre union ne » les imputassent à des vues intéressées. L'ob-» jet (1) n'en subsiste plus pour votre malheur et » le nôtre. J'en tire l'avantage de répandre mon s cœur avec vous saus crainte d'être soupcon-» née. J'aurais peut-être du le faire plutôt; et » si vous n'avez pas oublie l'opinion que vous » aviez de moi, vous devez vous souvenir que » je suis trop glorieuse pour être esclave de la » faveur. Vous me reprochiez même de trop » suivre mes goûts; je ne me suis corrigée ni ss de l'un ni de l'autre; j'aime bien véritables ment ce que j'aimé, et je né sache point de s bien plus doux et de plus solide dans la vie. » Si une personne, pénétnée de ces sentiments,

<sup>(1)</sup> M. le duc de Bourgogne était mont le 18 lévrier précédent (1712).

» vous paraît plus digne qu'une autre d'être » votre amie, vous l'éprouverez telle jusqu'au » dernier moment de ma vie. »

Cette lettre plaçait Fénélon dans une position très pénible, entre l'amitié qu'il avait pour la maréchale de Noailles et la fidélité qu'il devait à ses principes. On verra, par sa réponse, qu'il eut besoin de bien étudier et de bien ménager toutes ses expressions; il ne pouvait être in sensible à un procédé honnête, ni se montrer injuste envers une femme distinguée dont il n'avait jamais eu qu'à se louer.

Il ne lui convenait point d'affecter une dissimulation très opposée à son caractère; Fénélon
n'était point le dénonciateur de la théologie de
M. Habert, que le cardinal de Noailles protégeait; mais il est certain qu'il avait été instruit
de tous les détails de cette affaire, qui avait
acquis de l'importance, et qu'il se proposait
même d'écrire et de se montrer personnellement, s'il le fallait. Quant aux mandements des
évêques de la Rochelle et de Luçon, il est très
vrai qu'il n'en avait eu connaissance que lorsqu'ils étaient devenus publics; mais il est également certain qu'il avait improuvé la conduite
du cardinal de Noailles à leur égard.

Enfin, il pouvait craindre que le refus de se: prêter à un rapprochement entre deux évêques, entre les deux membres de l'église de:

France qui, à cette époque, en occupaient le premier rang dans l'opinion, par leurs vertus et leur considération, ne devînt une espèce de scandale public.

Il nous semble que Fénélon a évité heureusement dans sa réponse tous ces écueils; il répond avec franchise et vérité à toutes les interpellations de la maréchale; mais il ne se croit point obligé de sacrifier, à des égards de société, la liberté de ses opinions ni l'indépendance de sa conduite, surtout pour des objets qui appartenaient essentiellement à des principes de conscience et aux devoirs de son ministère.

Ce furent sans doute ces dernières considérations pui portèrent Fénélon à se refuser à un rapprochement inutile et qui ne pouvait jamais être ni sincère ni durable, tant que les opinions seraient aussi opposées. Il ne pouvait être question que des égards personnels, et assurément Fénélon était incapable d'y manquer. Le lecteur jugera si sa réponse justifie ses procédés et ses principes.

Pénélon à la Noailles, 7 juin 1712.

Réponse de « Je ressens, madame, comme je le dois, le muréchale de » zèle avec lequel vous ne vous lassez point de » travailler à une œuvre digne de vous. Je suis (Manuscrite.) » même honteux de répondre, avec si peu » d'empressement, aux avances que vous faites » vers moi avec une bonté si prévenante. Puis» que vous le voulez absolument, je vais vous » ouvrir mon cœur sur tous les principaux ar-» ticles de la dernière lettre que vous m'avez » fait l'honneur de m'écrire; mais je crains » qu'on ne refuse de me croire sur les faits pour » le passé, et qu'on ne s'accommode point de » mes dispositions sur l'avenir.

» 1°. Quoique vous m'assuriez, madame, n que vous connaissez assez les sentiments n de M. le cardinal et le fond de son cœur, » pour être assurée que nous ne trouverons » aucune difficulté de sa part dans vos bons » desseins, je prévois que vous auriez de la » peine à guérir son cœur à mon égard. Vous » m'apprenez qu'on l'a assuré que je suis un » des principaux mobiles de toutes les mortin fications qu'on cherche à lui donner depuis » long-temps. Vous savez, madame, que je ne » suis à portée d'être le mobile d'aucune affaire » et que je ne suis nullement en état de procu-» rer des mortifications à un homme si accrés dité. Si j'étais à portée de le faire, personne » ne le ferait moins que moi; il serait le pre-» mier et, s'il était possible, le seul à qui je » parlerais pour lui épargner des mortifica-» tions; il ne trouverait en moi que candeur, » respect, zèle et ménagement pour sa per-» sonne, lors même que je serais contraint de » penser autrement que lui pour notre com-

» mun ministère; mais en l'état où je suis, je » n'apprends ce qui lui arrive que par les nou-» velles publiques.

ss 2°. Vous m'apprenez, madame, qu'on l'a » assuré que j'avais part à la dénonciation » qui a été faite contre lui et contre M. de » Châlons. Cette dénonciation n'est de moi ni s en tout ni en partie : le dénonciateur a pu » prendre de mes écrits quelques raisonnes ments et quelques expressions; mais c'est de » quoi je ne suis nullement responsable. Si j'as vais fait un ouvrage contre M. le cardinal de » Noailles, je commencerais par m'en déclarer » ouvertement l'auteur; comme je n'y mettrais » rien que de respectueux pour sa personne en s m'éloignant de ses sentiments, pour ne pas » trahir ma conscience, je ne craindrais nulle-» ment d'y mettre mon nom. Il est vrai que » j'ai su qu'un théologien écrivait pour dénon-» cer la théologie d'un docteur de Paris, nom-» mé M. Habert (1), que je ne connais point; » mais je n'ai jamais compris que ce qui était » contre ce docteur pût être regardé, par M. le s cardinal de Noailles, comme fait contre lui » et contre M. de Châlons. J'avais cru, au » contraire qu'une dénonciation, qui deman-

<sup>(1)</sup> Louis Habert, docteur de Sorbonne, né à Blois, mort à Paris le 7 avril 1718, âgé de 83 aus.

» dait justice, contre M. Habert, à ces deux s juges, n'était nullement faite contre eux. En s effet, pourquoi M. le cardinal de Noailles » voudrait-il se confondre avec M. Habert et » adopter un livre qu'il n'a ni fait ni approuvé? s J'avoue que ce livre me paraît très dange-» reux : je n'y trouve que le système de Jansé-» nius avec des radoucissements imaginaires » qui en rendent le poison plus insinuant; » ainsi, quoique je n'aie aucune part à la dé-» nonciation, je ne crains pas de dire que je » l'ai crue bien fondée et très nécessaire. M. le » cardinal de Noailles n'a qu'à demeurer juge » du livre dénoncé, au lieu de se rendre partie » en sa faveur, alors la dénonciation ne sera » nullement contre lui. Après tout, si ce livre s est mauvais, voudrait-il que sa protection » l'empêchat d'être censuré et qu'elle fût cause » de la séduction des étudiants. J'avone que le » dénonciateur, qui soutenait une bonne cause » pour le fonds, a un peu excédé pour la forme; » il a usé de quelques termes qui ne sont pas » assez mesurés; il aurait dû les retrancher, et » ils étaient inutiles à son sujet; j'aurais pressé s afin qu'on les ôtât, si j'en avais été instrust ss avant la publication de l'ouvrage; j'aurais » même voulu qu'on eût substitué à ces termes » d'autres expressions pleines de respect et de » confiance pour le zèle des deux juges contre » la nouveauté; mais oserai-je, madame, ache » ver de parler sans réserve? Rien ne serait » plus digne d'un grand et pieux cardinal, que » de compter pour rien quelques termes mal » choisis; il pouvait oublier la forme pour aller » droit au fond et négliger les ménagements » dus à sa personne, pour se hâter de sacrifier » tout à la foi en péril.

» Vous m'apprenez, madame, qu'on a assuss re M. le cardinal de Noailles que j'ai eu » part aussi au mandement des deux évéques » et qu'il ne s'est rien fait sur ce sujet que de » concert avec moi. Non; je n'ai eu aucune s part à ce mandement; si j'y avais part, je le » dirais sans embarras: les deux évêques ne » m'ont point consulté sur cet ouvrage; il n'y » a eu aucun concert entr'eux et moi; je n'ai » vu ce mandement que comme le public et » après son impression, et je n'ai même com-» mencé à le lire que quand l'éclat a été fait; » jusque là, mes occupations m'en avaient ôté » le loisir. On peut conclure de ces faits que » M. le cardinal de Noailles doit, pour son re-» pos, être en garde contre les gens qui tras vaillent à l'aigrir par des rapports mal fon-» dés. Voilà, madame, les deux points sur les-» quels vous m'avez pressé de répondre par oué » et par non. Je viens de le faire: il me reste à » vous rendre compte de mes dispositions pour

s l'avenir. J'avoue que je suis opposé à la doc-» trine du livre du P. Quesnel, que les évês'ques ont condamné; et même à celle de la » théologie de M. Habert, qui a été dénoncée. » Comme je veux toujours agir avec la droi-» ture la plus scrupuleuse, je dois vous avertir, » madame, que je me crois obligé en cons-» cience de demeurer entièrement libre de » faire, en toute occasion, ce qui me paraîtra nécessaire contre le progrès de ces nouveaus tés : nulle raison humaine ne peut me lier » les mains dans le pressant danger de la foi. s. Je n'ose espérar que M. le cardinal de » Noailles se rapproche véritablement de moi, » pendant qu'il me saura attaché à des pensées » si contraires aux siennes et toujours prêt à s contredire, s'il le faut, les gens qu'il estime. s. Li me manquera: pas de croire que j'agis de s concert avec ses aduevaires pour lui procus rer des mortifications: il sera même beau-» coup plus piqué de ce qu'il croira que j'aurai s fait contre lui, après une réunion, qu'il ne le » peut être, si elle ne se fait pas dans cette con-» joncture; ainsi, vous travaillerez sur un fons dement ruineux; les élaircissements mêmes » seront inutiles, parce que je ne pourrai pas » accommoder mes préjugés aux siens, ni tolérer » ce qu'il autorisera. Ne dois-je pas, madame,

# 12 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

» prévoir cet inconvenient et vous en avertir » de bonne foi?

» Je ne songe néanmoins à attaquer M. le ss cardinal ni directement ni indirectement; » j'en suis plus éloigné que jamais dans la con-» joncture présente; je garde depuis long-temps » un profond silence, et je dissère même de ré-» pondre à ce que le P. Quesnel a écrit contre moi, de peur que le lecteur malia ne s'imazigine entrevoir, dans ma réponse, quelque n trait qui puisse retomber sur ce que je res-» pecte; mais ensin, je ne puis en conscience mi me lier les mains, ni espérer que je ne » blesserai poiut un cœur déjà malade, quand » j'écrirai selon mes préjugés contre les siens; » quoique je n'écrive rien contre lui. Ainsi, » quand même vous le détermineriez à faire » quelque démarche pour me rendre son ami-» tié, les suites renouvelleraient bientôt malgré » moi ses peines.

» ll est vrai, madame, que je pousserais jus» qu'aux dernières bornes, dans moa procédé,
» les marques de respect, les égards et les mé» nagements dus à sa personne. Il n'y a rien de
» dur et de violent que je ne prisse sur moi,
» pour ne donner jamais une scène au monde par
» une dispute avec M. le cardinal de Noailles;
» mais en évitant cette extrémité, je ne laisse-

» rai pas de le blesser, en réfutant une doctrine » qu'il croit pure et des auteurs qu'il protège. » Le monde s'apercevra de cette contrariété de » sentiment, et ceux qui seraient très fâchés » de le voir se rapprocher de moi, se serviraient » des discours du public pour l'indisposer. Ne » vaut-il pas mieux attendre que l'orage cesse » pour faire alors quelque chose de sûr et de » coustant, et pour ne nous exposér point aux » mécomptes que je crains? Ayez la bonté, s'îl » vous plait, madaine, d'y pénser.

» En attendant, je demeureral piem d'une surès sincère impatience de voir ce qui est à v désirer. Loin d'être un des principaux mo» biles des mortifications, je voudrais pouvoir 
» procurer, à Maite cardinal de Neailles, un 
» repos parfait. Notre réunion même n'a aucun 
» besoin qu'on la comma l'autel mi fond de mon 
» cœur; Dien sait les vœux que je fais pour 
» celui qui me croit si opposé à ses une son 
» serai maintenant encore plus zélé pour son 
» service que je ne l'aurais été autrefois.

» Je sais qu'on me dépeint comme un homme » extrême en tout; mais j'ose dire qu'on me » connaît mal: je ne rejette aucune des opinions » autorisées dans les anciennes écoles; je suis » seulement opposé à celles que le parti de » Jansénius a introduites presqu'en nos jours, s et qu'on ne peut tolérer sans laisser éluder s les décisions de l'église: d'ailleurs, je ne s cherche que la paix et l'union.

y Je ne sais point, madame, ce que vous en y tendez par ces paroles: il s'est mélé bien des y gens dans cette affaire, que vous croyes y peut-être plus de vos amis qu'ils ne le sons y le m'attache aux choses sans rien attendre y des hommes; je tache d'être vrai avec eux et y de me consoler quand ils ne le sont pas avec y moi: un homme sans intérêt mondain cet y moir trompé qu'un autre.

... s. Pardon rimadame, diune si longue at ai w triste lettre work houses jugar ipar la ma-A nière dont ; y épanche mon cour , avec quel w zéle kt anel respect je vote buis déroné pour m le resta de ma vie, m of Andre pent su'applandis au sentiment de délicatesse qui savait porté la marésbale de Mozillesa ne renouveler ses démarches auprès de Fénélop, qu'après la mort de M. le duc de Bourgagne. Il lui convenait, comme elle le faisait entendre dans sa lettre, qu'on ne put auribuer un procédé honnête de sa part, à aucun motif d'intérêt. d'ambition ou de prévoyances mais elle gyait mal jugé Fénélon, si elle avait présumé, qu'en perdant son seul et principal appui, il se montrerait plus lexible à des avances que des considérations d'un ordre supérieur l'avait déjà forcé à rejeter ou à éluder: d'ailleurs, le moment n'était pas heureusement choisi pour persuader Fénélon que le cardinal de Noailles désirait sincèrement de se réunir à lui. Ce prélat venait tout récemment de faire, contre l'archevêque de Cambrai, un acte d'hostilité de la nature la plus choquante.

Le mémoire, que le roi avait remis au cardinal de Noailles, portait : « Que l'intention de

» sa majesté était qu'il s'expliquât, contre le

» jansénisme, d'une manière assez claire et as
» sez forte, pour que personne n'osat plus à

» l'avenir l'en soupçonner avec fondement; elle

» désirait en même temps que le cardinal lui

» communiquât l'ordonnance qu'il rendrait à

» ce sujet, pour qu'elle pût prendre l'avis de

» personnes éclairées et désintéressées. »

Le cardinal avait fait une réponse au métroire du roi; et par cette néponse, il se réfutent à tout ce qu'on lui demandait. Mais ce qui pouvait paraître énocré plus offensant peut-être, c'est qu'il avait en le l'est inexensable de publier ou de laisser publier sa réponse à des invitations que le noi avait en la bonté de lui faire dans le secret de la confiance; enfin, par une indiscrétion qui était hors de toute mesure, il s'était permis de presentir le secret du roi sur le choix des personnes éclairées et désintéres sées dont sa majesté se proposait de prendre

Pavis. Le càrdinal faisait connaître qu'il ne doutait point que ces personnes ne susseut l'évêque de Meaux (Bissy) et le curé de Saint-Sulpice (Lachétardie), et il ajoutait avec amertume « que communiquer cette ordonnance à s l'évêque de Meaux, c'était la communiquer » aux jésuites et à l'archevêque de Cambrai. » Si le cardinal était sincérement persuadé de ce qu'il disait, on doit seulement en conclure qu'il jugeait bien mal les hommes et les eirconstances : en effet, c'était les ignorer entièrement, que de supposer que l'évêque de Meaux, depnis cardinal de Bissy, fût tenté d'appeler un tiers à une négociation qui l'établissait en relation directe avec le roi, et surtout un tiers aussi pen sgréable eu roi que l'archevêque de Cambrai. Si au contraire le cardinal de Noailles n'avait hasardé cette conjecture que pour se donner la liberté de dénoncer au roi et au public, l'archevêque de Cambrai comme son ennemi personnel; c'était donner à Fénélon un motif bien légitime de se mésier de la sincérité des avances que la maréchale de Noailles s'était chargée de faire en son nom. On ne doit donc pas être surpris de la résistance qu'elle éprouva à les faire aconeillir.

En se refusant à révoquer l'approbation qu'il avait donnée au livre du P. Quesnel, le cardinal de Noailles avait déclaré qu'il préférait de se

soumettre à la décision du pape; en conformité du vœu du cardinal lui-même, Louis XIV requit le pape Clément XI de prononcer son jugement; l'examen du livre du P. Quesnel traîna en longueur a Rome plus d'un an; et ce ne fut que le 8 septembre 1713 que le pape rendit la fameuse constitution unigenitus, qui a été la cause ou le prétexte de tant de troubles. Comme elle précéda de très peu de temps la mort de Fénelon, nous réservons, à cette époque, le compte que nous aurons à rendre des derniers actes de l'épiscopat de l'archevêque de Cambrai, relativement aux affaires générales de l'église de France.

FIN DU LIVRE SIXIÈME.

# HISTOIRE DE FÉNÉLON.

# LIVRE SEPTIÈME.

Lettres et Mémoires politiques de Fénélon.

LES nouveaux rapports sous lesquels nous allons considérer Fénélon n'avaient pu encore être présentés au public; de justes considérations n'avaient pas permis, aux historiens de l'archevêque de Cambrai, de faire usage d'un grand nombre de pièces manuscrites qu'ils avaient à leur disposition. Ces considérations ne subsistent plus: il est même aujourd'hui d'autant plus nécessaire de faire connaître toute la sagesse des principes politiques de Fénélon, que ses admirateurs et ses censeurs paraissent s'être également mépris dans l'objet de leurs louanges et dans les motifs de leur censure. Les uns et les autres ont jugé la politique de Fénélon sur celle du Télémaque. Ils n'ont pas vu, ou n'ont pas voulu voir qu'un ouvrage, qui n'avait pour but que d'inspirer à un jeune prince des sentiments vertueux et des principes de justice, n'était pas un code de lois politiques ni un plan

De cette méprise sont venus les éloges outrés qu'ont donnés, à la philantropie de Fénélon, quelques écrivains qui cherchaient à se parer de son nom pour décrier toutes les institutions existantes, et les préventions peu fondées de ceux qui ont affecté de ne voir, dans Télémaque, que les rêves d'une imagination brillante. Mais comment a ton pu supposer que Fénélon ait eu l'idée d'offrir, pour modèle de gouvernement, les lois et les réglements de police de la petite colonie de Salente, au chef d'une nation de vingt millions d'hommes, au petit-fils de Louis XIV, au successeur d'un prince qui avait donné à l'autorité royale tant de force et d'éclat; il savait trop bien que les mœurs, les habitudes, les institutions antiques d'un grand empire auraient toujours résisté à des innovations puériles et dangereuses, aussi opposées à sa pensée qu'à ses vœux. Le Télémaque était adressé au cœur et à l'âme du duc de Bourgogne; et la manière dont ce jeune prince avait saisi la morale de ce bel ouvrage, démontre assez qu'il avait mieux compris l'esprit qui l'a concu, que ceux qui ont voulu louer Fénélon de ce qu'il n'a jamais pensé et le blamer de ce qu'il n'a jamais proposé : en un mot, les vertus, les talents, les principes du duc

# 80 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

de Bourgogne, les espérances qu'il fit briller et les regrets qu'il a laissés, sont le plus beau commentaire du *Télémaque*, et défendent également la mémoire de Fénélon contre une admiration irréfléchie et contre des reproches injustes. Les manuscrits précieux, dont nous allons faire usage, achèveront de démontrer combien il fut éloigné de toute espèce d'exagération, même dans l'amour du bien public.

Lorsque Fénélon eut ordre de quitter la cour, aucun revers éclatant n'avait encore troublé la longue prospérité de Louis XIV. Des guerres dispendieuses et un faste, peut-être excessif, avaient à la vérité contribué à obérer la France. Colbert n'avait point eu de successeur assez habile pour suppléer, par l'industrie, le commerce et les expédients d'un génie inventif, aux contributions que les peuples n'étaient plus en état de supporter; mais le traité de Riswick (en 1697) devait faire espérer que la paix allait rendre à la France tous ces puissants moyens de prospérité, qu'elle doit à son heureuse situation; la Providence a daigné la favoriser entre toutes les nations, en la plaçant sous le ciel le plus pur, sous la température la plus douce, et à portée de recueillir tous les avantages que l'intelligence et l'industrie peuvent ajouter aux bienfaits de la nature. Heureuse prérogative, qui semble lui appartenir exclusivement et qui

doit averum rum.
gouverner, que l'esprit de justice de la proposition della proposition dela proposition de la proposition de la proposition della propositi de modération suffit pour l'élever

On pouvait s'abandonner, avec d'autain de confiance à l'espoir consolant, que de Riswick apportait à la nation, que Louis XIII ramené par l'Age et par la religion à des manimes plus saines, était désabusé de toutes sea anciennes idées de faste et de magnificence: toutes ses vues tendaient alors à rétablir l'ordre dans ses finances par une sage économie. Il ne plut pas à l'impénétrable Providence d'accorder des succès aux intentions bienfaisantes du monarque L'Espagne vint se donner à la France, sans que Louis XIV ent désiré ni rechérché cet accroissement de grandeur dans sa famille; il s'était même effercé de prévenir, par des traités de partage sagement concus et habile--ment négociés, les longues calamités de la guerre que estte riche succession devait faire renaître.

... Des évènements, que personne n'avait pu ni prévoir ni prévenir, déconcertèrent toutes les combinaisons de la politique; et au moment même où un testament solennel vint mettre, aux pieds de son petit-fils, toutes les couronnes des Espagnes et des Indes, Louis XIV hésita pour accepter ce magnifique présent; il sallut que de mûres délibérations et des raisons irrésistibles (1) lui donnassent la triste conviction qu'il ne pouvait échapper à la nécessité de la guerre, en offrant même de se réduire à la part de cet héritage que les traités lui avaient assurée. Dans cette mémorable délibération, M. de Beauvilliers opina pour refuser la succession d'Espagne et s'en tenir au traité de partage. Le duc de Bourgogne fut du même sentiment; mais leur opinion était plutôt le vœu de deux cœurs vertueux, touchés des souffrances du peuple et des malheurs encore plus grands qui menaçaient la France, qu'un avis fondé sur une véritable conviction.

Telle fut la destinée de Louis XIV, que la seule guerre qu'il ne voulut pas faire, fût une guerre juste et inévitable, et que cette guerre fut celle où il éprouva des revers qui mirent la France à deux doigts de sa perte. C'est à l'occasion de cette guerre que nous avons une multitude de lettres et de mémoires entièrement écrits de la main de Fénelon.

Fénélon, étranger à l'ambition pour lui même, avait conservé à la cour un intérêt bien cher dans la personne du jeune prince son élève. Ses relations intimes avec les ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, dont le premier était ministre

<sup>(1)</sup> Voycz les Mémoires de Torcy.

d'état, et le second initié au secret des affaires par la confiance de son beau-frère, le mettaient à portée d'exercer une influence d'autant plus utile, qu'elle ne pouvait être inspirée que par les vues les plus pures et les plus désintéressées. D'ailleurs, la Flandre devint le principal théatre de la guerre; et telle fut la gloire de Fénélon, que les généraux français et les généraux ennemis se disputèrent le mérite de lui montrer des égards, une confiance et une considération bien plus flatteurs pour lui dans son exil, que s'il en eût joui à Versailles.

Ainsi, l'on conçoit que cette partie de la correspondance politique de Fénélon ne doit pas être considérée comme ces témoignages plus ou moins indifférents, que des contemporains, étrangers aux affaires publiques, confient à l'amitié et hasardent de transmettre à la postérité. Les seuls fragments des pièces que nous avons à produire suffiront pour en faire sentir toute l'importance pour cette époque de notre histoire.

Depuis même que Louis XIV eût accepté le testament de Charles II pour son petit-fils, if dût espérer pendant quelque temps qu'il ne se rait point entraîné dans une guerre générale contre toute l'Europe; il pût au moins espérer qu'il n'aurait à lutter que contre la maison d'Autriche, dont les prétentions et les forces

ne lui paraissaient pas très redoutables; il dut même se confirmer dans cette confiance, lorsque l'Angleterre et la Hollande eurent consenti à reconnaître Philippe V pour roi d'Espague. En dérogeant ainsi elles-mêmes aux traités de partage qu'elles avaient proposés et garantis, ces deux puissances semblaient avouer que Louis XIV n'avait pu se dispenser d'obéir au voen de la nation espagnole et de son dernien roi; mais on eut bientôt lieu de juger que cette reconnaissance simulée n'avait servi que de voile aux projets les plus sinistres contre la France.

Ce fut dans cet intervalle que Fénélon se hête de faire passer, au duc de Beauvilliers, un mémoire très étendu dont nous avons le manuscrit original, daté du 28 août 1701.

A cette époque, on ne pouvait plus guère douter que l'Angleterre et la Hollande ne concertassent déjà, avec la maison d'Autriche, le plan de cette grande alliance, qui réunit l'année suivante toute l'Europe contre Louis XIV. Fénélon propose plusieurs moyens pour tacher de détourner l'orage tandis qu'il en était encore temps.

Il établit d'abord en principe (1), que

<sup>(1)</sup> Précis d'un Mémoire de Fénélon sur la succession d'Espagne, du 28 août 1701. (Manuscrits.)

Louis XIV doit être fidèle à l'engagement qu'il a pris avec la nation espagnole, de ne jamais consentir au plus faible démembrement de la succession que son petit-fils venait de recueillir; mais il désire que Louis XIV commence par convaincre toutes les puissances de l'Europe, qu'il n'a aucune vue personnelle d'agrandissement pour la France. Cette opinion, une fois bien établie, donnera au cabinet de Versailles plus de force et de moyens pour repousser toutes les propositions qui auraient pour objet de le faire consentir au sacrifice de quelques parties de la monarchie d'Espagne en faveur de toute autre puissance.

la France et les motifs qui pouvaient fonder les espérances de ses ememis. Ils se flattaient que la France, épuisée par les guerres précédentes, ne voulait plus la guerre; que le repos et la paix lui étaient absolument nécessaires; que, forcée de porter ses armées loin de ses frontières, elle achèverait de s'épuiser de troupes et d'argent; que les peuples des Pays-Bas et du Milanais, accoutumés à la mollesse du gouvernement espagnol, se familiariseraient difficilement avec les formes rapides et absolues du gouvernement français; que la France, obligée de défendre un corps mort, comme l'Espagne l'était alors, serait accablée de l'excès de ses propres efforts

et de l'inertie de la masse qu'elle s'était chargée de soutenir; que, plus Philippe V se montrerait docile aux inspirations du roi son aïeul, moins les Espagnols jaloux et ombrageux consentiraient à se laisser gouverner par le cabinet de Versailles.

Pour parer à tous ces inconvénients, qui n'étaient que trop réels et trop sensibles, Fénélon propose:

- 1°. De désintéresser entièrement les Hollan-dais, qui n'avaient d'autres sujets d'inquiétude ni d'autre motif pour entrer dans une alliance contre la France, que la crainte de la voir se mettre en possession des Pays-Bas espagnols: il montre jusqu'à quel degré de puissance les Hollandais s'étaient élevés par leur commerce et leurs richesses, qui les mettaient en état de solder tous les ennemis de la France; il fait voir comment la liberté de l'Europe paraissait attachée à l'indépendance de la Hollande; indépendance dont elle ne pourrait plus être assurée si la France prétendait s'emparer des Pays-Bas espagnols, malgré toutes les assurances qu'elle avait données.
- 2°. Il recommande de ne point exciter la jalousie des Espagnols, en affectant de les gouverner comme des enfants; ce serait les décourager et les irriter; ce serait offrir au roi Guillaume, un prétexte plausible de prétendre que

la France et l'Espagne étaient réunies dans les mêmes mains. Il fait une peinture effrayante et même un peu exagérée, des dangers qui pouvaient résulter pour Philippe V et sa famille, de cette démangeaison de faire gouverner les Espagnols par des Français; que le parti le plus généreux, comme le plus sûr, était de se concilier leur affection et d'éviter de les humilier en leur donnant, comme on l'avait déjà sait, des ministres et des généraux français, et jusqu'à une dame d'honneur française. L'évènement fit voir, dans la suite, combien on aurait prévenu de malheurs et d'embarras, si l'on se fût bien pénétré à Versailles, de toute la sagesse de ce conseil: il ajoutait qu'on devait s'attacher à établir, entre la France et l'Espagne, un concert fondé sur la consiance, sur les égards mutuels, sur la conviction de l'intérêt des deux pays; qu'on devait surtout être attentif à ne point laisser apercevoir aux Espagnols ces défauts de caractère si communs aux Français et qui les rendent insupportables aux étrangers.

3°. Fénélon blame la précipitation avec laquelle on a rappelé de Hollande le comte d'Avaux, qui y remplissait les fonctions d'ambassadeur extraordinaire; il fait sentir toutes les conséquences de cette fausse mesure, qui laissait, aux ennemis de la France, une entière li-

berté de s'emparer des résolutions de la HoIlande, et de les diriger au gré de leur passion et de leur intérêt.

4°. Il propose d'employer toutes les forces de la France à empêcher que les Impériaux ne s'établissent en Italie, dans le Milanais. Il croit que c'est le seul point où l'on puisse faire la guerre avec vigueur et succès, sans alarmer la jalousie de l'Angleterre et de la Hollande; que ce serait le moyen le plus sûr de convaincre ces deux nations que la France n'a aucun projet d'agrandissement, et qu'elle est fort éloignée de menacer l'indépendance des Hollandais; que ces deux nations, étant ainsi rassurées contre l'ambition de la France et n'ayant d'antre intérêt que celui de leur commerce, qui est toujours compromis par la guerre, seraient moins disposées à seconder la haine et la politique du roi Guillaume; que la santé de ce prince étant alors assez chancelante, on devait désirer que, s'il venait à mourir, l'Angleterre et la Hollande ne fussent pas encore engagées dans une alliance avec la maison d'Autriche.

Enfin, il recommande de chercher à s'assurer de la neutralité des princes d'Allemagne par toutes sortes de moyens et même par des subsides très abondants; de n'entretenir en Allemagne qu'un corps de troupes pour soutenir les princes neutres et pour observer les mouvements de l'empereur. Il rappelle qu'en donnant ces subsides il faut éviter, autant qu'on le pourra, les grands inconvénients qui peuvent en résulter, tels que de favoriser un prodigieux écoulement de numéraire hors de la France, d'engager les princes que l'on soudoie, à désirer la prolongation de la guerre et d'inspirer à ceux que l'on ne soudoie pas, la pensée de se rendre nécessaires en menaçant de se ranger du côté des ennemis; pour échapper à ces inconvénients, il invite le ministère à n'accorder des subsides qu'aux plus puissants, et à n'en accorder qu'autant que l'utilité on la nécessité en seront clairement démontrées.

D'après ces premières vues générales, Fénélon croit que, pour commencer à bien établir dans l'Europe l'opinion de la politique désintéressée de la France, il faudrait que les troupes françaises évacuassent les Pays-Bas espagnols, et que le roi d'Espagne en confiat la garde à des troupes wallones ou suisses, qui seraient directement aux ordres de Philippe V, et que Louis XIV soudoierait en secret; que la France pourrait faire cette offre, à condition que la Hollande s'engagerait de son côté à n'entrer dans aucune ligue avec l'empereur; mais qu'il ne faudrait présenter cette proposition que d'une manière digne, convenable, et qui ne parût pas une rétractation de la faute qu'on avait com-

### HISTOIRE DE FÉNÉLON.

mise en rappelant le comte d'Avaux; que quand même cette offre ne serait pas acceptée, il n'en faudrait pas moins s'occuper à rappeler, dans les Pays-Bas français, les troupes du roi qui sont dans les Pays-Bas espagnols; qu'il en résulterait deux avantages; le premier, de rétablir un peu de vie et de commerce dans la Flandre française; et le second, de rassurer les Hollandais en cessant de les alarmer, par cet amas immense de soldats, d'officiers généraux, de munitions et par des constructions qui coûtaient des sommes incalculables; qu'on pourrait aussi achever de gagner les Hollandais en leur faisant proposer par le roi d'Espagne, l'échange de la Gueldre espagnole contre Maëstrich ou telle autre place; que ce ne serait point là un démembrement, mais un simple échange.

Fénélon observait avec raison, que jusqu'alors on avait fait trop ou pas assez; qu'il fallait d'abord accabler les Hollandais ou ne pas leur inspirer de la méfiance. Il revenait à prouver que c'était principalement à la guerre d'Italie qu'on devait s'attacher, pour chasser les impériaux du Milanais, les obliger à rentrer en Allemagne et replacer ainsi le théâtre de la guerre chez les ennemis eux-mêmes.

Plus on lit ce mémoire, plus on reste convaincu que les conseils qu'il renfermait étaient

les plus utiles et les plus convenables à cette circonstance. Il est même assez vraisemblable que M. de Beauvilliers serait parvenu, en les présentant comme ses propres idées, à les faire goûter au roi et à ses ministres, si peu de temps après Louis XIV n'eût pas fait la faute inexcusable de reconnaître, pour roi d'Angleterre, le fils de Jacques II (1), malgré les engagements qu'il avait contractés par le traité de Riswick. Cette générosité impolitique souleva contre lui l'Angleterre, associa la nation toute entière à la haine de Guillaume III et la précipita, ainsi que la Hollande, dont il disposait en maître absolu, dans les vastes projets qu'il avait concus contre la France. La mort de ce monarque, qui suivit de près cet évènement (2), ne changea rien aux dispositions des Anglais et des Hollandais, et ils se réunirent à l'empereur pour déclarer la guerre à la France.

Dans une situation aussi critique et qui donnait une nouvelle face aux affaires, Fénélon crut devoir adresser un second mémoire à M. de Beauvilliers (3). Les quatre premières pages de ce mémoire, écrit en entier de la main de Fénélon, manquent aux manuscrits qui nous ont

<sup>(1)</sup> Jacques II mourut le 16 septembre 1701.

<sup>(2)</sup> Guillaume III mourut le 19 mars 1702.

<sup>(5)</sup> Second Mémoire de Fénélon de 1702. (Manuscrits.)

HISTOIRE DE FÉNÉLON.

été confiés; mais il a certainement été rédigé au commencement de 1702, à l'époque où le roi d'Espagne devait passer en Italie pour y commander les armées combinées, et avant que le duc de Savoie se fût déclaré contre la France.

On y voit combien Fénélon redoutait le caractère ambitieux de Victor Amédée; et on peut juger de la nature de ses craintes par les précautions qu'il recommande pour la sûreté de la personne et de la vie du roi d'Espagne.

On doit croire que Victor - Amédée était incapable d'un crime ; mais il ne tarda pas à justifier en partie, les soupçons de Fénélon, en trahissant le roi auquel il s'était allié et en prenant les armes contre ses deux gendres.

Fénélon avait été précepteur de Philippe V: ce jeune roi, qui montra si peu d'action sur le trône, était remarquable par une intrépidité héroïque dans un jour de bataille. Fénélon avait démêlé, dès son enfance, cette partie de son caractère. « Je connais l'ardeur du jeune Lettre de » roi, écrivait-il; il est capable de s'exposer (Manuscrits.) » anus mesure, de ne voir plus devant lui et de » hasarder tout, quoi qu'on puisse lui dire, dès

» qu'il sera emharqué et échauffé dans une oc-

» casion. Jugez combien il sera facile à des

» gens malins et artificieux, de le pousser pour

» le faire périr. » Peu s'en fallut que ce que Fénélon avait paru redouter ne se réalisat peu de mois après la date de se mémoire. Philippe V resta pendant tout le combat de Luzara (1), exposé au seu-d'une batterie ennemie, sans laisser seulement apercevoir sur son visage la plus légère impression d'inquiétude ou d'embarras. Dans la revue des différents généraux français auxquels il était question de confier le commandement des armées, on observe avec peine, en relisant ce mémoire de Fénélon, combien les bons généraux, les généraux universellement estimés des officiers et des soldats, étaient devenus rares, malgre les guerres continuelles, qui avaient rempli tout le règne de Louis XIV. C'était à la même époque que madame de Maintenon: écrivait au duc de Noailles: «nous avons des cours tisans, et pas un capitaine » Les jugements de Fénélon sur quelques uns d'entr'eux paraîtront peut-être séveres; mais si l'onitterioge avec attention les memoires des contemporains, on verra qu'ils ne sont que justes. On doit même être étonné de la sagacité avec la quelle il avait su, du fond de la retraite où il avait passé la plus grande partie de sa vie, discerner les vertus, les qualités et des défants de tant d'hommes, dont son état et ses occupations paraissaient peu le

<sup>(1) 15 20\$1;2799. ...</sup> 

rapprocher. Il n'est pas un seul de ses jugements, que l'histoire et la postérité n'aient confirmés.

Fénélon témoigne dans ce mémoire un vif désir de voir employer, d'une manière digne de sa naissance, ce jeune prince de Conti, que les exploits les plus brillants, de grands talents, et la voix publique apelaient depuis long-temps au commandement des armées, et qui en fut toujours exclus par le profond ressentiment qu'avait laissé, dans le cœur de Louis XIV, le souvenir d'un seul acte de désobéissance.

Il recommande avec soin qu'on évite d'associer M. de Vendôme à M. le duc de Bourgogne dans la même armée. Tous les malheurs de la campagne de Lille en 1708 prouvèrent dans la suite qu'on eut tort de ne s'être pas conformé à l'avis de Fénélon, ce n'est pas qu'il he rendit justice à la valeur du duc de Vendomè et à son génie naturel dans un jour de bataille; mais, comme Fénélon l'observe dans l'emémoire, dont nous donnons le précis, » on avait tout à redouter » de son esprit roide, opiniatre et hasardeux. »

4

Fénélon insistait surtout avec ardeur pour chal de Cau-qu'on employat le matéchal de Catmat, dont l'absence des armées se fit si cruellement remarquer dans la suite pour la gloire de la France? et qu'on eut la coupable obstination de laisser dans une inaction plus honteuse pour l'honneur du nom français, que pour ce grand homme

lui même. On voit par la manière dont Fénélon s'exprime dans ce mémoire et dans quelquesunes de ses lettres, la profonde estime qu'il avait pour le maréchal de Camat. Il existait en effet bien des rapports touchants entre ces deux âmes vertueuses, malgré le contraste de leurs manières et de leurs formes extérieures.

Par une triste conformité, l'un et l'autre eurent le malheur de rencontrer des ennemis puissants, qui redoutaient leur ascendant; l'un et l'autre finirent leur honorable carrière dans la retraite, bien moins à plaindre sans doute que le prince dont on avait surpris l'opinion et aigri les préventions.

Fénélon prévoyait avec douleur que tandis Damaréchal qu'on négligeait les services de Catinat, on cè-de Villeroy. derait à la crainte de contrister le maréchal de Villeroy, et qu'on sacrifierait le sort des armées et le salut de la France à une si frivole considération: c'est en effet ce qui apriva ; quoique l'imprudence avec laquelle il s'était laissé surprendre à Crémone, eût assez démontré qu'il n'avait ni les talents d'un général ni la confiance mobilité des soldats.

Mais l'objet sur lequel Fénélon insiste avec le plus de vivacité dans ce mémoire, est le défaut de convenance et l'espèce d'ignominie qu'il y aurait à laisser M. le duc de Bourgogne dans une honteuse oisiveté à Versailles, tandis que

M6 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

le roi d'Espagne, son frère, était à la tête d'une armée en Italie; qu'on annongeit que l'Empereur envoyait sondils, le roi des Romains, commander sur le Rhin , 🗰 que Guillaume III, déjà anourant, se flattait encore d'être en état de porter la guerre dans les Pays-Bas. Il revenait à demander qu'on essociat M. de Catinat au duc de Bourgogile dans le commandement de l'aumée; -e'étaient de tous les généraux qui existaient, le seul qui inspirat une entière confiance à Fénédon. 4 Dans la disette de sujets (i) où nous se sommes, de maréchal Catinat ne doit pas être m laimé en arrière; quand même il aurait fait » bien des fautes (2), ce que je me suis pas; il is and an inger par comparaison aux auto --- -- tres, et malheureusement il ne sera tonjours

sh que trop estimable par cet endroit-là.»

Il n'est pas la satisfaction de voir ses vetux
entièrement accomplis. Louis XIV, à la vérité,
edonne en 1702, une armée à commander à
-M. le duc de Bourgogne, mais il n'employa
lpoint Catinat.

Pénélon et On voit dans toutes les lettres de Fénélon, M. le dué de l'intérêt avec lequel, du fond de sa retraite, il surveillait tous les détails de la conduite de

<sup>(1)</sup> Mémoires manuscrits.

<sup>(</sup>a) Les continues averient attribué sux finites du mardeliul de Catinat les caalhours de la campagne d'Italieur 1701.

M. le duc de Bourgogne. C'était sur la tête de ce jeune prince que reposaient toutes ses espérances pour le bonheur de la France; et toutes les instructions qu'il lui transmettait par M. de Beauvilliers, respirent la tendresse d'un père et la sincérité d'un ami fidèle et vertueux.

"J'aime toujours M. le duc de Bourgogne, Leure du » écrivait Fénélon à M. de Beauvilliers, nonobs- (Manuscrits) » tant ses défauts les plus choquants. Je vous » conjure de ne vous relacher jamais de votre » amitié pour lui; supportez-le sans le flatter; » avertissez-le sans le fatiguer; et bornez-vous » aux occasions et aux ouvertures de Providens ce, auxquelles il faut être fidèle. Dites-lui les » vérités qu'on voudra que vous lui disiez; mais » dites les lui courtement, doucement, avec » respect et avec tendresse. C'est une provi-» dence que son cœur ne se tourne point vers n ceux qui auraient tâché d'y trouver de quoi » vous perdre. Qu'il ne vous échappe pas, au » nom de Dieu; s'il faisait quelque faute, qu'il » sente d'abord en vous un cœur ouvert comme » un port dans le naufrage. Inspirez-lui une » piété douce, commode, simple, exacte, » ferme, sans être ni âpre ni scrupuleuse sur » les minuties; il n'y a que l'imperfection qui » exige la perfection avec âpreté.»

Louis XIV donna, en 1702, le commandement de l'armée de Flandre au duc de Bourgogne, et chargea le maréchal de Boufflers de le diriger par ses leçons et ses exemples. Le jeune prince devait nécessairement passer par Cambrai pour se rendre à sa destination; il demanda avec empressement au roi son aïeul, de voir à son passage son ancien précepteur; Louis XIV y consentit, mais à une condition qui décélait toute la vivacité de ses premiers ressentiments contre l'archevêque de Cambrai, ainsi que l'opinion qu'il avait de son ascendant sur son jeune élève. M. le duc de Bourgogne se hate d'instruire Fénélon de la permission qu'il avait obtenue et de la restriction qu'on y avait mise.

### A Péronne, le 25 avril 1702.

Lettre du « Je ne puis me sentir si près de vous sans duc de Bourgogne à Frim » vous en témoigner ma joie, et en même temps nelon, 25 » celle que me cause la permission que le roi avril 1702. « celle que me cause la permission que le roi » mis néanmoins la condition de ne vous point » voir en particulier. Je suivrai cet ordre, et » néanmoins je pourrai vous entretenir tant que » je voudrai, puisque j'aurai avec moi Saumery, » qui sera le tiers de notre première entrevue » après cinq ans de séparation. C'est assez » vous en dire de vous le nommer, et vous le » connaissez mieux que moi pour un homme

» très sûr, et qui plus est, fort votre ami. Trou-

n vez-vous donc, je vous prie, à la maison où je

» changerai de chevaux, sur les huit heures ou » huit heures et demie. Si par hasard trop de » discrétion ous avait fait aller au Casteau, je » vous donne le rendez-vous pour le retour, en » vous assurant que rien n'a jamais pû diminuer » ni ne diminuera jamais la sincère amitié que » j'ai pour vous. ».

Lou 16.

Ce n'était pas sans raison que le duc de Bourgogne s'était métié de la délicate circonspection
de Fénélon, et qu'il avait prévu qu'elle le porterait peut-être à s'éloigner de Cambrai au pasment où il y arriverait, pour éviter de le compromettre et de se compromettre lui-même
auprès du roi. Il avait fait en effet toutes ses
dispositions pour ne pas se trouver à Cambrai
au passage du duc de Bourgogne, et il était au
moment d'en partir, lorsqu'un courier vint lui
apporter la lettre du jeune prince. Nous trouvons cette circonstance dans une lettre latine (1)

<sup>(1)</sup> Dux burgundiæ, indolis gregiæ, perpicacis ingenii, et sinceræ in denm pietatis princeps, magistrum plurimi facit, et constantissime amat. Cim autem profecturus esset in Belgium, regem avum exoravit, ut sibi liceret hunc in itinere videre et alloqui; ammuit rex, suapte natura benignus, et sola adversariorum instigatione male affectus in præsulem. Sed tanuit princeps ne antistes in perlustrandis sum discesses parochiis fraquens tum temporis cameraco forsan abesset; neque frustration namque jamjam proficiscebatur. Subità cameracum advenis

## 100 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

de l'abbé de Chanterac, au cardinal Gabrieli. Cette entrevue fut courte et gênée par la présence des militaires et des magurats que le respect et le devoir avait attirés à la maison où le duc de Bourgogne était descendu. Le jeune prince ne voulut point contrevenir aux ordres qu'il avait reçus, et n'osa se permettre d'entretenir Fénélon en particulier. Cette contrainte lui inspira une espèce de réserve qui parut affliger tous les spectateurs; ce ne fut qu'au moment où l'archevêque de Cambrai présenta la serviette à M. le duc de Bourgogne, pour se laver les mains, que le jeune prince, en élevant la voix de manière à être entendu de tout le monde, adressa à Fénélon ces paroles remarquables, qui disaient tant de choses en si peu de mots: «Je sais ce que je vous dois; vous savez ce » que je vous suis.

La campagne de 1702 ne produisit aucun

nuncius, quem princeps ex itinere jam incepto veredanis (Péronne) celerrime præmiserat, ut epistolam propria manu scriptam ad archiepiscopum ferret. Vetebat regius discipulus ne præsul verecundiùs abscederet. Asseverebat dulcissimis vocibus se illius videndi desiderio flagrare. Transiit, vidit et allocutus est, sed parcè ac palam, ne recrudescerent adversariorum iræ. Hoc nuntium, longe lateque sparsum jucundissime audivit et Belgium, et lutetia et gallia omnis. Singuli quippe cordati homines idoptime factum prædicant, et suum ac principis laudi ducunt. Soli adversarii hoc indigno animo tulisse videntur.

événement remarquable en Flandre, quoique M. le duc de Bourgogne eût à combattre le fameux Marlboroug. Ce général vint prendre le commandement de l'armée des alliés, et faire le premier essai de son talent pour la guerre, qui l'éleva si rapidement au rang des plus grands capitaines. Cependant, M. le duc de Bourgogne, selon le témoignage d'un officier distingué (1), employé dans cette armée, « fit voir dans cette » première campagne toute la valeur, la fer-» meté et l'habileté qu'on n'acquiert d'ordinaire » que par l'expérience d'un grand nombre d'an-» nées; il charma les officiers et les soldats par » ses attentions pour eux, et par des manières » gracieuses accompagnées de toutes sortes de » marques de bonté. »

Un témoin encore plus imposant que le marquis de Quincey, le maréchal de Berwick, rapporte dans ses Mémoires, en parlant d'une action distinguée où le duc de Bourgogne, à la tête de son armée, poursuivit pendant deux lieues les ennemis jusque sous les remparts de Nimègue, « Que cette journée fut aussi brillante que » singulière; car c'est une chose sans exemple, » dit-il, qu'une armée en ait couru une autre » pendant deux lieues, et l'ait culbutée dans le » chemin couvert d'une place, presque sans » coup férir. »

<sup>(1)</sup> Mémoires militaires du marquis de Quincey.

### HISTOIRE DE FÉNÉLON. 102

Louis XIV, voyant qu'à la fin de cette campague, les ennemis s'attachaient à sormer des sièges, qui ne promettaient rien de décisif, et qui n'offraient à son petit-fils aucune occasion de se signaler, crut devoir le rappeler à Versailles vers les premiers jours de septembre. M. le duc de Bourgogne craignit de réveiller la jalousie des ennemis de Fénélon, et de donner de l'ombrage au roi son grand-père, en paraissant rechercher une seconde entrevue avec lui à son passage à Cambrai; il lui écrivit de Malines, le 6 septembre 1702:

« Je ne saurais repasser à portée de vous Lettre da sans vous témoigner le déplaisir que j'ai de gogne à Fé- » ne pointuser de ma permission, et de ne point (Manuscrite) » vous revoir, ainsi que je l'avais espéré. Cette » lettre vous sera rendue par un moyen sûr; ne » chargez point de réponse par écrit celui qui s vous la rendra, et si vous m'en faites, que » ce soit par M. de Beauvilliers, et sans y » mettre de dessus. Je vous prie d'être persuadé » de la continuation de mon amitié pour vous, s qui assurément ne peut être plus vive, et qui s a toujours été telle, comme je ne crois pas » que vous en dontiez, et de vous ressouvenir . » incessamment de moi dans vos prières. Peuty être sera-t-il encore mieux que je ne vous s voie pas la veille ou le jour même que j'ai-» riverais à Versailles; cela n'est pas la même n clore quand en doit être quelque temps denhors, et les idées sont plus effacées. Adien, n mon char anchevêque; il n'est pus besoin de n vous recommander le secret sur cette lettre, n mi de vous assurer de la tendre amitié que nje conserveraien Dieu pour un homme à qui njui tant d'obligations qu'à vous.

Louis.

On voit jusqu'à quel point le duc de Bourgagne redoutait les sinistres interprétations
qu'on pouvait donner aux témoignages les plus
indifférents de son intérêt pour l'archevêque
de :Cambrai. Ténélon ne reçut point à temps
sette de tre et prévenu que le prince allait descentre à la poste de Cambrai, il s'y rendit pour
remplir un devoir que la bienséance seule qui
aurait prescrit, indépendamment de tout autre
motif. C'est ce que nous apprenons par une
lettre de Fénélon à M. de Beauvilliers.

MJai un notre cher prince un moment; il Leure de rénélon à M. m'a paru engraissé, d'une meilleure couleur, de Beauvils et fort gai; il m'a témoigné en peu de paroles liers, 7 sepla plus grande bonté; il a beaucoup pris cur
s lui en me voyant; il me semble que je ne
s suis touché de tout ce qu'il fait pour moi
s que par rapport à lui, et au bon cour qu'il
s montre par là. Il m'avait écrit de Malines,
o par M. Denonville, une lettre que celui-ci

HISTOIRE DE FÉNÉLON. 104

» m'a rendue depuis le passage du prince. Je s, garderai là-dessus le plus profond secret. Je » ne saurais recevoir tant de marques de sa » bonté sans lui en témoigner ma reconnais-» sance, en lui retraçant la conduite qu'il doit » tenir, et en lui rappelant toujours ce qu'il me » semble qu'il doit à Dieu. Vous devez redou-» bler de fidélité pour le secourir sans timidité » ni empressement naturel. »

La manière dont M. le duc de Bourgogne s'était conduit pendant la campagne de 1702, lui avait concilié l'estime générale; il avait fait voir, dans toutes les occasions où il s'était trouvé, qu'on peut allier les vertus militaires aux vertus austères de la religion; en un mot, il avait condamné au silence ces vils détracteurs, qui s'attachaient, à le représenter comme un prince dont l'esprit et le caractère étaient rétrécis par les pratiques minutieuses d'une dévotion puérile et exagérée,

Fénélon craignit qu'il ne se laissat séduire par ces témoignages équivoques d'un faux enthousiasme; il écrivit à M. de Beauvilliers:

Lettre de Fénelon à

« Ayez soin de l'intérieur encore plus que de M. de Beau- s' l'extérieur de M. le duc de Bourgogne, afin villiers, 27 junvier 1703. » que les goûts naturels, la vivacité de ses pas-(Manuscrits.) 35 sions, et le torrent du monde ne l'entraînent » pas. Je ne lui compte pas tant d'avoir méprisé » le monde, qui était contre lui, que je lui

sompterais de vivre détaché du monde, quand » le monde lui applaudit et le recherche avec » empressement; il faut bien saire pour le mon+ » de, sans y tenir, et c'est de quoi on ne vient » point à bout, si Dieu ne le soutient par sa main » toute puissante, Qu'y a-t-il de plus flatteur » que d'être né un ai grand prince, et cepens dant de ne devoir les hommages du public » qu'à sa bonne conduite et à ses talents, comme » si on était un simple particulier? Mais quel » malheur si on s'appuyait sur ce faible roseau! » L'estime des hommes vains est vaine, et elle s se perd en un jour. Si ce prince était livré à s son propre cœur, loin de Dieu et de l'ordre » des graces qu'il a éprouvées, tout se dessé-» cherait pour lui, et le monde même, qui lui » aurait fait oublier Dieu, servirait à Dieu d'ins-» trument pour se venger de son ingratitude. » J'aimerais mieux mourir que d'apprendre ja-» mais une si déplorable nouvelle; il est certain s qu'en manquant à Dieu, il tomberait dans un » état où il manquerait ensuite bientôt au mon-» de, et où le monde se dégoûterait prompte-» ment de lui. »

On s'attendait qu'en 1703, M. le duc de Bourgogne commanderait l'armée de Flandre comme l'année précédente; on préféra de le nommer généralissime de l'armée d'Allemagne. Ce qui

cette armée était très faible, composée en grande partie de nouvelles levées, et ne paraissait pas offirir des moyens suffisants pour tenter quelqu'entreprise importante. On crut assez généra-lement que le motif secret de ce changement de destination avait été de suspendre entre le duc de Boungogne et Fénélon ces relations de confisance et d'intimité, qu'il leur était plus faoile d'entretenir, loin de la surveillance de la cour, pendant le séjour dujeune prince dans les Pays-Bas.

Heureusement pour le duc de Bourgogne, on dui donna, pour le seconder dans ses opérations militaires, le maréchal de Vauban, qui, seul, pouvait suppléer au défaut d'une armée plus -considérable. Aussi cette campagne fat-elle aussi honorable par la prise importante du Vieux Brisach, que par l'espèce d'audace que de jeune prince mit à s'exposer à tous les périls. Le Vieux-Brisach avait appartenu à la France, et le maréchal de Vanban était parvenu à le rendre presqu'imprenable par les fortifications dont il l'avait environné. Le maréchal de Vau--ban se trouvait alors appelé à employer les ressources de son génie pour renverser les remparts que son génieu vait créés. Ce fut à cotte occasion qu'il dit à M.de duc de Bourgogne: « Onignore, » monseigneur, si vous sevez prendre les villes » que j'ai fortifiées; veus allez mous l'appren-» dre. »

Le Vieux-Brisach fut pris le 23 septembre 1703, après quatorze jours de tranchée ouverte, et le duc de Boungogne demanda au roi la permission d'entreprendre de siège de Landau; mais Louis XIV, instruit que ce jeune prince s'était exposé avec témérité au siège du Vieux-Brisach, craignit qu'il me se compromit avec trop d'imprudence à celui de Landau, dont l'entreprise était encore plus hasardeuse, et dont le succès paraissait trop incertain dans une saison aussi avancée; il ent ordre de revenir à Versailles, et de remêttre au maréchal de Tallard le commandement de l'armée et la conduite du siège de Landau.

Féncion, privé de la consolation de voir M. le duc de Bourgogne en Flandre, lui fit passer par M. de Beauvilliers ses avis et ses instructions sur la conduite qu'il devait tenire l'armée d'Allemagne. On retrouve toujours le sentiment et le langage d'un père jusque dans les conseils qu'il lui donne sur des soins et des attentions, qui peuvent paraître indifférents dans des particuliers, mais qui ont souvent tant d'influence sur la réputation des princes, sans cesse exposés aux regards et à la censure publique.

« Quand M. le duc de Bourgogne sera à l'ar-

» mée, disait Fénélon, il aura raison de ne vou» loir souffrir aucun excès de vin à sa table;
» mais il lui convient fort de continuer cette
» longue société de table et cette liberté de con» versation pendant les repas, qui a charmé les
» officiers dans la dernière campagne. Il est bon
» de continuer cette affabilité aux autres heures
» de commerce. Le prétexte naturel de se ren» fermer pour écrire à la cour, lui donnera
» toujours des heures de retraite pour les choses
» plus solides.

» Quand il y aura à l'armée quelque désordre » de mœurs, il peut donner des ordres généraux » bien appuyés pour les réprimer sévèrement, » mais il ne faut point qu'il descende dans les » détails; on l'accuserait de tomber par scru-» pule dans la rigidité et la minutie; il faut » même qu'il tourne ses ordres du côté de la » discipline militaire, qui a besoin de cette fer-» meté

» Il faut qu'il n'effarouche point M. le maré-» chal de Villeroy (1), qui est homme de re-» présentation, de plaisir et de société, il peut » lui témoigner de l'estime, de l'amitié, et même » de la confiance et du goût; par-là il l'appri-

<sup>(1)</sup> On croyait alors que M. le maréchal de Villeroy serai employé à l'armée d'Allemagne avec M. le duc de Bourgogne; mais ce sut le maréchal de Tallard.

» voisera avec sa piété gaie et sociable, et il » l'engagera à apprivoiser aussi le public, où ce » maréchal sera cru.

» Ensin, je vous conjure de n'oublier rien » pour saire en sorte que notre jeune prince mé-» nage sa santé, qu'il s'épargne à l'armée toutes » les satigues inutiles; qu'il dorme, qu'il mange » bien, et qu'il marche toujours en présence de » Dieu avec la paix d'une boune conscience. »

Tels sont les détails touchants dans lesquels Fénélon ne craignait pas de descendre, pour environner M. le duc de Bourgogne de cette bienveillance universelle que trop de princes négligent souvent de rechercher, parce qu'ils sont aussi indifférents à la gloire de la mériter qu'à la douceur de l'obtenir.

Le duc de Bourgogne se montra fidèle aux conseils de Fénélon, et l'affection de son armée en sut la récompense : c'est un témoignage que lui a rendu l'homme le plus sévère dans ses jugements. «M. le duc de Bourgogne, écrit M. de « Saint-Simon, s'acquit beaucoup d'honneur » pendant sa campagne d'Allemagne, par son » application, son assiduité aux travaux, avec » une valeur simple et naturelle, qui n'affectait » rien, qui allait partout où il convenait, sans » s'apercevoir du danger. La libéralité, le soin » des blessés, l'affabilité, lui acquirent les cœurs » de toute l'armée. Il la quitta à regret, sur les

» ordres du roi, pour retourner à la cour, où it » arriva le 22 septembre à Fontainebleau (1). »

Bourgogne.

Ce fut pendant le siège de Vieux-Brisach, démence de que le duc de Bourgogne eut occasion de montrer que les principes de religion que Fénélon avait si profondément gravés dans son cœur, respiraient tomours la donceur, l'indulgence et l'humanité. Un espion ennemi, qui s'était introduit dans son camp, sut découvert et arrêté: le jeune prince crut qu'à raison de quelques eirconstances particulières, on pouvait sans inconvenient hui sparguer le dernier supplice. On voulet le détourner de cet acte de clémence, en hi faisant observer que cet espion était huguenot. « C'est pour cela, répondit-il en riant, » qu'il a besoin de temps pour s'instruire et se s conventings

> C'est à la suite de ce trait d'humanité, que nous placerons une lettre remarquable du duc de Bourgogne à Fénélon. Elle fera voir jusqu'à quel point ces mêmes principes de religion, qui lui inspiraient tant d'indulgence et de benté pour les autres, le rendaient sévère pour bis même. C'est au moment où il arrivait de cette campagne d'Alkemagne, où il avait mérité et obtenu de justes éloges; c'est au moment où il était requ par le roi son grand-père avec la plus

<sup>(1)</sup> Mém., tom. I, pag. 516.

tendre affection, et où toute la cour, à l'exemple du monarque, s'empressait de l'accabler d'une admiration peut-être exagérée, que le joune prince se renferme dans le secret de som cubinet, pour déposer en liberté, dans le sein de son vertueux précepteur, ses peines, ses inquiétudes et ses scrupules:

« Le côté où j'ai été cette année n'a pas été duc de Bour-" compatible, mon cher archevêque, avec le gogne à Fés rendez-vous que je vous avais donné l'année tembre 1703. y dernière; mais je trouve l'occasion favorable u de vous écriste par ma voie ordinaire: vous s me ferez répense de même, quand il repasn sera. Ma volonté d'être à Dieu se conserve, et » même se fortifie dans le fond; mais elle est m traversée par beaucoup de fautes et de dissis pation. Redoublez donc, je vouseprie, vos s prières pour moi : j'en ai plus de besoin que s jamais, étant toujours aussi saible et aussi im-» parfait; je le reconnais tous les jours de plus n en plus; je regarde cependant cette hunière s comme venant de Dieu, qui me soulient fou-» jours et ne m'abandonne par absolument, s quoique souveint je ne me sente que de la » froideur et de la paresse, qu'il fant tacher de » surmonter moyennant sa grâce. J'ai eu aussi » quelque temps des scrupules qui, quelque fois, » m'ont fait de la peine: xoilà à pem près l'état

(Manuscrits.)

» où je suis présentement. Aidez-moi donc de » vos conseils et de vos prières. Pour pous, mon s cher archevéque, vous êtes tous les jours nommément dans les miennes: vous croyez w bien que ce n'est pas tout haut. Remerciez » Dieu aussi des bons succès dont il nous a fa-» vorisés, et demandez-lui la continuation de » sa protection dans une situation où les affaires sien ont un pressant besoin. Je ne vous dirai y rien de ce que je suis à votre égard; je suis 'n toujours le même, et je desirerais bien que n cene fût pas à aller en Flandre ou non, qu'il n tint de vous voir ou de ne vous voir pas. Tout n cela sera quand Dieu voudra. Si l'abbé de » Langeron est à Cambrai, dites lui un petit s mot de ma part, en lui recommandant le sy secret.

C'est par ées traits si simples et si naturels, qu'on explique l'idée attachante qui est restée de la mémoire d'un prince qui, dans l'âge des passions, dans le charme du sentiment si vif qu'il avait pour une épouse adorée, et au milieu de toutes les séductions dont il était entouré, avait su conserver une affection si tendre pour le précepteur dont il était séparé depuis six ans, pour un homme odieux au roi son aïeul, et dont il n'osait même prononcer le nom. Quelle opinion doit on se former de l'âme et du caractère

d'un prince capable d'une amitié si fidèle et ai couragense, et du vertueux instituteur qui avait

formé un pareil élève.

M. le duc de Bourgogne fut cinq ans à la wour sans être employé dans les armées. La perte de la bataille d'Hocstet, en 1704; celles de Ramit liet et de Turin, en 1706, avaient décourage Louis XIV., et il n'osait plus compromettre la gloire de son petit-fils avec des ennemis que la fortune avait rendus aussi entreprenants quilants bitieux. C'est dans l'intervalle de ces cinq ans que nous retrouvons dans les lettres de Fénélon aux ducs de Chevreuse et de Beauvilliers, des particularités qu'il est intéressant de faire connaître: elles feront voir que les principés et les instructions de Fénélon convenzient, également au rang où la Providence avait fait naître Mile duc de Bourgogne, au trêne qu'il devait un jour occuper, et aux vertus qui font les grands hommes et les grands princes. C'est par ces instructions qu'on jugera si ses instituteurs méritaient le reprache de l'avoir élevé dans le goût des pratiques minutieuses, et dans les maximes d'une dévotion ignorante et superstitieuse. C'était au duc de Bourgogne lui-même que Fénélon 🖖 🗝 prescrivait cette grande règle de conduite : La La ne religion ne consiste pas dans une scrupuleuse Péndon an duc de Bours observation de petites formalités; elle cons siste pour chacun dans les vertus propres de

son état. Un grand prince ne doit pas servir \* Dieu de la même façon qu'un solitaire ou » un simple particulier.

'"'Mais ce n'était pas à des maximes vagues et générales, que Fénélon bornait son attention inquiète et surveillante. Du fond de sa remaire de Cambrai, il dirigeait toutes les pensees, tous les sentiments, tous les mouvements, sontes les actions du jeune prince. Les ducs de Beauvilliers et de Chevreuse lui transmettaient un récit sidèle et impartial de tout ce que la conduite de M. le duc de Bourgogne pouvait offrir de répréhensible ou d'estimable, erretait de Cambrai que revenalent à Versailles les avis, les instructions, les reproches et les encouragements. Un archeveque proswill exilé, odieux à la cour, était l'oracle de Phanitietic de : trône: Louis : XIV n'avait pu qu'interdire au duc de Bourgogne la douceur de wivre avec Fénélon; il était au dessus de sompouvoir d'empêcher que l'ame du duc de Bourgbgue sut toujours en présence de celle de Fénélons oh va voir s'il était digne de tant de confiance ; de quamission et d'attachement.

Leure de note de suis ravi de tout ce que j'entends thre de Bengul a be: Mi: le duc de Bourgogne, tachez de faire lister, 1393 some sorte que ceux qui en sont chairnés à ...... s. l'armée le retrouvent le même à la cour : shie sais qu'il y a des différences inévitables;

» mais il faut rapprocher ces deux états le plus » qu'on peut; il est donc essentiel que vous » sonteniez M. le duc de Bourgogne, asin qu'il » ne retombe pas dans son premier état; il ny a plusieurs choses à lui insinuer, mais s doucement, et en se proportionnant à ses s besoins.

s Il faudrait trouver un milieu, afin qu'il » ne fût ni trop, ni trop peu chez madame pour M. le s de Maintenon; il ne doit jamais lui montrer gogne, sur s aucun éloignement; il doit même lui mon- macame de n trer, quoi qu'ette puisse faire, une attention n et des égards par respect pour la confiance n que te roi a en elle. Ainsi, il est à propos » qu'il aille chez elle de temps en temps d'une! » manière honnête et pleine de considération, ss sans paraître changer; mais il ne convient » pas qu'il y demeure oisif et réveur dans un s coin comme un énfant, où comme un paus vre homme bizarre, qu'elle ne daigne pas » entretenir; il ne doit pas choisir ce théatre: » là pour montrer ses rêveries, ses chagrins; » ses humeurs; s'il veut avoir de telles heures; » il faut qu'il aille les vacher dans son cabinet; s en un mot, il faut qu'il s'accoutume à quel-» que dignité, et qu'il y accoutume les au-» tres. Le moment de son retour de l'armée est » favorable pour prendre un bon pli; il ne res viendra de long-temps, s'il perd une si belle

» occasion; plus il montrera de force, d'éga» lité, et de raison, plus madame de Maintenon
» changera pour le bien traiter, et tous les au» tres compteront avec lui; sinon, tout ce qu'il
» vient de faire à l'armée se perdra dans l'anti» chambre de madame de Maintenon, et on l'a» vilira de plus en plus. »

On croit entrevoir dans cette lettre que madame de Maintenon avait plus d'éloignement, que de goût pour M. le duc de Bourgogne. Plus méfiante que Louis XIV, elle ne doutait pas qu'il n'eût conservé pour l'archevêque de Cambrai un sentiment de confiance et de préférence, dont elle était peut-être jalouse, et qui ne lui permettait d'envisager l'avenir qu'avec une espèce d'inquiétude.

Ibid. Sur son maintien à la cour.

«M. le duc de Bourgogne, continue Fénélon, » s'est familiarisé à l'armée avec beaucoup de » gens; toutes les glaces sont rompues avec eux; » il n'a qu'à être avec ces mêmes personnes à » Versailles à peuprès comme à l'armée. Peut il » croire ou dire qu'il lui soit impossible de constinuer de prendre sur lui ce qu'il a déja pris » si long-temps et avec tant de succès; mais il faut » deux choses: l'une, qu'il proportionne ses » ouvertures et ses manières obligeantes, pour » le reste des courtisans, à celles qu'il vient de » prendre avec les officiers de l'armée; la seconde » chose, que vous lui ouvriez de temps en temps

» les yeux sur les divers caractères des gens qui » l'environnent, et sur ce qui s'est passé autre-» fois, ou qui se passe actuellement dans le » monde, afin qu'il ne tombe point en mauvaise » compagnie, et que faisant grâce à tout le » monde en gros, il sache faire justice au mé-» rite de chaque particulier. Je suppose qu'il se » réservera toujours des heures pour prier, pour » lire, pour s'instruire solidement de plus en » plus sur les affaires.

» Je crois que M. le duc de Bourgogne de
» vrait sans empressement accoutumer le roi à le roi.

» lui, et se tenir à portée d'attirer sa confiance,

» soit pour entrer dans le conseil, soit pour sou
» lager un prince âgé. Sa modération, son res
» pect, son esprit réservé et secret pourraient

» faciliter ce progrès dans des temps, où le Roi

» ne saurait où reposer sa tête; en ce cas, vous

» ne devriez faire aucun pas marqué, qui pût

» donner aucun soupçon d'empressement; mais

» il faudrait vous tenir le plus près que vous

» pourriez avec un air simple, ouvert et affec
» tionné, pour le mettre en état de vous don
» ner sa confiance. »

Personne ne connaissait mieux que Fénélon le caractère emporté du duc de Bourgogne et la violence de ses passions; il avait fallu tout l'art et toute l'habileté d'un tel maître pour briser la fougue de cette âme ardente et im-

périeuse; tant d'art et d'habileté n'aurait pas même sussi, pour saire ployer devant l'autorité de la raison un jeune prince né avec le sentiment exagéré de sa grandeur et de sa puissance, si Fénélon n'eût appelé à son secours l'autorité de la religion. C'etait avec ce ressort si actif qu'il était parvenu à comprimer la violente énergie de tous ses sentiments. Ou doit le dire, il fallait faire de M. le duc de Bourgogne un saint, pour qu'il ne sût pas le fléau et le tyran de ses sujets. Mais de toutes les passions, dont-il portait le germe dans son cœur, il en était une, dont l'ardeur effrayante pouvait le conduire aux plus terribles excès. La religion elle même, qui avait heureusement servi à la contenir dans des bornes légitimes, n'avait pu réussir à en modérer les emportements. Madame de Maintenon écrivait au duc de Noailles (11 juillet 1706): « M. le duc de Bourgogne ss est extravagant; car on ne peut appeler au-» trement la passion qu'il a pour sa femme; » et je ne crois pas qu'on en ait jamais vu une s si désagréable pour celle qui la cause, et » pour les spectateurs; je n'en parle point en s personne prévenue contre lui, car jamais je » n'ai eu plus sujet de m'en louer.»

Il paraît que l'empressement trop passionné madame la que M. le duc de Bourgogne montrait en puduchesse de Bourgogne. blic pour madame la duchesse de Bourgogne.

avait fait sur les courtisans la même impression que sur madame de Maintenon. Fénélon en fut instruit, et écrivit à M. de Chevreuse: «On Leure du » dit qu'au lieu d'être attaché à madame la 15 fév. 1711. s duchesse de Bourgogne par raison, par es-» time, par vertu, et par fidélité à la religion, » il paraît l'être par passion, par faiblesse et par » entêtement, en sorte qu'il fait mal ce qui est s hien en soi. Voilà ce que l'entends dire à di-» verses gens; je ne sais ce qui en est, et je s souhaite de tout mon cœur que ceci soit faux; » mais je crois devoir vous le conficr en secret. » Le soin que le bon duc (M. de Beauvilliers) » a de le cultiver, ne vous dispense nullement » d'ajouter vos soins aux siens. Si vous agissez » de concert, vous pourrez tour à tour insinuer s tout ce que vous verrez de convenable. On s s'use moins en se relayant pour dire la y vérité. y

Fénélon écrivit directement à M. de Beauvilliers une lettre, qu'il pouvait sans affectation mettre sous les yeux de M. le duc de Bourgogne pour l'éclairer sur les dangers de l'espèce d'ivresse avec laquelle il s'abandonnait à une passion même légitime; et ses avis expriment la réserve qui convenait à un homme de son état sur une pareille matière.

« Soutenez entretenez les sentiments du vieune prince pour madame la duchesse de

MBourgogne, et gardez-vous bien de lui inspisirer du refroidissement; mais représentez lui , , s tout ce que Dien demande dans les amitiés » les plus légitimes, ce qui est nécessaire pour er sa santé, son repos, sa réputation, enfin ce s qui est utile à la princesse même qui est en-» core si jeune. s

Mais les instructions détaillées que Fénélon chargeait M. de Beauvilliers de transmettre à M. le duc de Bourgogne sur un objet encore plus important, méritent une attention particulière. On jugera si les principes religieux, qu'il lui avait inculqués, et les règles de conduite, qu'il lui avait prescrites, n'étaient pas aussi éclairés que raisonnables, et s'il est possible d'y appercevoir la plus légère empreinte dé ces prétendues minuties, et de cette dévotion exagérée, qu'on attribuait à l'éducation qu'il avait reçue.

\_ Instructions duc de Bourreligion et la piété.

« J'entends dire que M. le duc de Bourgopour M. le » gne augmente ses pratiques de piété. C'est gogne sur la st pour moi un grand sujet de joie de voir la » grace dominer dans son coeur. Que ne peut-» on pas espérer, puisque le désir de plaire à si Dieu surmonte en lui les passions de la jeuw nesse, et l'enchantement du siècle corrompu. » Je rends grace à Dieu de ce qu'il lui a donné n ce courage pour ne rougir point de l'Évangile. » Il est essentiel qu'un prince de son sang fasse » publiquement des couvres, qui excitent les » hommes à glorifier le Dieu qu'ils adorent.

" Mais on prétend que M. le duc de Bour-» gogne va au delà des convres nécessaires pour » éviter tout scandale, et pour vivre avec régulau rité en chrétien. On est alarmé de sa sévérité n contre certains plaisins; an s'imagine même n qu'il vout critiquer les autres, et les former n selon ses ques serupulouses. On raconte qu'il » a vouln obliger madame la duchesse de Bor. Sur le ca-» gogne à faire le carême comme lui, et à se rême. » priver de même pendant ce temps de tous les » spectacles. On ajoute qu'il commence à re-» trancher son jeu, et qu'il est presque tous jours renfermé tout seul. Ensin, on prétend » qu'il a refusé à monseigneur de le suivre à » l'Opéra pendant le carême.

» En écoutant de tels discours, j'ai compté » sur l'exagération du monde, qui ne peut » souffrir la règle, qui la craint encore plus » dans les grands, que dans les particuliers, » parce qu'elle y tire plus à conséquence. On » y appelle souvent excessif en piété, ce qui n est à peine suffisant; mais je craindrais d'un mautre côté que ce prince ne se tournât un s peu trop aux pratiques extérieures, qui ne n sont pas d'une absolue necessité. Voici mes » pensées, que je vous propose, sans les donso ner pour hamnes.

» 1°. Je crois que M. le duc de Bourgogne ne » devrait pas gêner madame la duchesse de » Bourgogne; qu'il se contente de laisser déci-» der son médecin sur la manière dont elle » doit faire le carême. Il est bon de renvoyer mainsi toutes choses aux gens qui ont caracss tère et autorité pour décider. On décharge » sa conscience, on satisfait à la bienséance; » on évite l'inconvénient de passer pour rigide » réformateur de son prochain. Si ce prince 's veut inspirer de la piété à la princesse, il doit » la lui rendre douce et aimable, écarter tout » ce qui est épineux, lui faire sentir en sa pery sonne le prix et la donceur de la vertu sim-» ple et sans apprêt, lui montrer de la gaité n et de la complaisance dans toutes les choses, » qui ne relache rien dans le fond, enfin se s proportionner à elle, et l'attendre; il faut » seulement prendre garde de tomber, en ten-» daut la main à autrui.

» 20. Il ne doit donner au public de specta
» tacle sur la piété que dans les occasions de

» devoir, où la règle souffrirait, s'il ne la

» suivait pas aux yeux du monde. Par exem
» ple, il doit être modeste et recueilli à la mes
» se, fa ire librement ses dévotions toutes les

» fois qu'il lui convient de les faire pour son

» avancement spirituel, s'abstenir de toute

» moquerie, de toute conversation libre, im-

» poser silence là dessus aux inférieurs par son 
» sérieux, par sa retenue; tent cela lui donnera
» beaucoup d'autorité, mais quand il fait ses
» dévotions hors des grands jours, il peut choi» sir les heures et les lieux, qui dérobent le
» plus cette action aux yeux des courtisans;
» du reste, il ne doit jamais donner aucune
» démonstration de ses sentiments; on les sait
» assez. La seule régularité pour les devoirs
» généraux, et sa retenue à l'égard du mal dé» cideront suffisamment pour l'édification né» cessaire.

» 3°. Il doit, si je ne me trompe (1) s'accomsmoder à l'inclination de monseigneur pour tacles.

» les choses qu'il peut faire sans pécher. Si les

» spectacles étaient tels en eux mêmes, que
» personne ne pût jamais y assister sans offen» ser Dieu, il ne faudrait jamais y aller, non

» plus au carnaval que pendant le carême ou

» la semaine sainte. Il est vrai qu'il est très

» convenable que ce prince se propose de n'y

» aller pas au moins pendant les temps consa» crés à la pénitence et à la prière, mais la

» complaisance bien placée est une aimable

» vertu, et si elle sort quelquefois de la lettre

» de la règle, c'est pour en mieux suivre l'es» prit. N'aller point aux spectacles de son

<sup>(1)</sup> Vie de Fénélon, par le père Querbeuf.

» propre mouvement pendant le caréme, et » y aller en même temps pour plaire à monn seigneur, quand il le propose, c'est le parti » qui me semble le plus à propos. »

Fénélon apportait un intérêt si suivi à tous les détails de la conduite d'un prince, auquel tant de craintes et d'espérances étaient attachées, qu'il s'exprime quelquesois avec une extrême sévérité sur les imperfections qui déparaient cet admirable ouvrage de sa tendresse et de ses soins. Plus il savait que le duc de Bourgogne avait de grandeur et d'élévation dans l'âme et le caractère, plus il était blessé des légères taches qui offusquaient l'éclat de tant de vertus.

Lettre de Fénélon, 5

» Le P. P. (le petit prince) raisonne trop et janvier 1711. » fait trop peu, écrivait Fénélon au duc de (Manuscrus.) » Chevreuse; ses occupations les plus solides se bornentà des occupations vagues et à des » résolutions stériles. Il faut voir les hommes, » les étudier, les entretenir, sans se livrer à » eux, apprendre à parler avec force, et ac-» quérir une autorité douce. Les amusements » puérils appétissent l'esprit, affaiblissent le » cœur, avilissent l'homme, et sont contrai-» res à l'ordre de Dieu. »

Le même an même, 30

« Je suis ravi de ce que vous êtes contant du juillet 1710. S. P. P. (M. le duc de Bourgogne.) Pour moi; (Manuscritz.) » je ne le serai point jusqu'à ce que je le sache

» libre, ferme, et en possession de parler avec s une force douce et respectueuse. Autrement, » il demeure avili comme un homme, qui a s encore dans un âge de maturité une faiblesse » puérile. »

« S'il ne sent pas le besoin de devenir ferme » et nerveux, il ne fera aucun véritable progrès, juillet 1710. s il est temps d'être homme. La vie du pays où » il est, est une vie de molesse, d'indolence, de » timidité et d'amusement. Il ne sera jamais si s subordonné au Roi et à monseigueur, que » quand il leur fera sentir un homme mûr, ap-» pliqué, ferme, touché de leurs véritables » intérêts, et propre à les soutenir par la sages-» se de ses conseils et par la vigueur de sa cons duite. Qu'il soit de plus en plus petit sous la s main de Dieu, mais grand aux yeux des au même, 3 » hommes; c'est à lui à faire aimer, craindre mai 1710. » et respecter la vertu jointe à l'autorité; ah! » je donnerais ma vie pour le roi, pour la » maison royale, pour notre jeune prince, qui

"J'oubliais de vous dire qu'un homme ves nu de Versailles prétend que M. le duc de Fénélon su duc de Che-» Bourgogne a ditque ce que la France souffre vreuse, 7 » maintenant, vient de Dieu, qui veut nous (Manuscrits.) » faire expier nos fautes passées. Si ce prince » a parlé aînsi, il n'a pas assez ménagé la ré-» putation du roi; on est blessé avec raison

ss est pour moi le monde entier. ss

Lettre de

avril 1710.

» d'une dévotion, qui se borne à critiquer son » grand père. »

En lisant ces lettres, on a peine à croire que Fénélon sut obligé de prendre les précautions les plus recherchées, pour faire parvenir au duc de Bourgogne des conseils si raisonnables. Tandis qu'il ne parlait à ce prince que le langage de l'austère vérité; qu'il lui recommandait sans cesse la plus religieuse soumission pour le roi, et une attention constante à lui plaire; tandis qu'il évitait avec un soin minutieux de l'entréteair des assaires publiques, des intrigues de la cour, des opérations des ministres et des injustices de madame de Maintenon à son égard, il était obligé de voiler des ombres du mystère cette vertueuse corespondance, comme si elle eût pu être traduite comme une conspiration contre l'état. On a déjà pu observer l'extrème circonspection avec laquelle le duc de Bourgogue s'était permis d'écrire à Fénélon dans des occassions très rares, et en profitant des facilités que ses voyages à l'armée lui avait présentées; on peut même se rappeler l'attention inquiète avec laquelle le jeune prince lui recommandait de ne laisser jamais transpirer: le secret de ses lettres; tant il était convainçu de la prévention du roi son aïeul contre l'archevêque de Cambrai, et que le plus grand de tous les torts, dont il pût se rendre

coupable à ses yeux, serait de paraître regretter sa présence et ses conseils; mais nous trouvons dans une lettre du duc de Chevreuse (1), une preuve encore plus étonnante, s'il est possible, de l'excès de mébance, qu'on était parvenu à inspirer à un roi, d'ailleurs si recommandable à tant de titres. Le duc de Chevreuse. revenant d'un voyage de Chaulnes où il avait vu l'archevêque de Cambrai, fut i plusieurs jours à la cour sans oserse présenter dévant Mi le duc de Bourgogne, dans la crainte qu'on ne le soupconnat d'avoir apporté à ce prince des lettres, ou des instructions de Fénélon.

M, le duc de Bourgogne ne fut point employé dans les armées depuisir703 jusqu'à 1708, car il est inutile de parler d'un voyage qu'il fit en 1707, pour délivrer Toulon, assiégé par le duc de Savoie son beau-père. Le duc de Savoie avait déja devé le siège, et repassé le Var, lorsque le duc de Bourgogne parriva cen: Prorence. Justo postavania is antoriora it

Mais la campagne de 1708 fut pour lui la cri- Compagne se la plus terrible etala plus violente, où un 1708. jeune prince de son caractère de son rang put jamais se trouver exposé. Codut plore qu'il eut à exercer ces vertus dissiniles 41dont Fénélon lui avait appris l'usage; jamais peut être la

<sup>(1)</sup> Du 2<sup>st</sup>. décémbre 1709. (Manuscrits.)

religion n'a remporté une viotoire plus étonnante sur les passions; jamais il n'eut plus besoin d'être soutenu par Fénélon, et la providence, qui avait prévu l'extrémité où il serait réduit, lui ménagca le bonheur de pouvoir correspondre avec plus de facilité avec son sage instituteur.

On était informé que le prince Eugène et le duc de Marlboroug devaient porter le principal théatre de la guerre, et tous les efforts des armées alliées dans les Pays-Bas. Le duc de Bourgogne fut nommé généralissime d'une armée de cent mille hommes en Flandre; le duc de Vendôme et le maréchal de Matignon furent destinés à commander sous ses ordres. Mais ce vain titre de généralissime ne devait être pour le jeune prince, qu'une décoration accordée à sa naissance, et les instructions, qu'il avait reques du roi, le subordonnaient aux avis du duc de Vendôme.

L'expérience si malheureuse, et encore si récente, des dangers et des inconvénients qu'offre le partage du commandement, n'avait pas
dégoûté le cabinet de Versailles d'un système
presqu'impraticable dans la conduite d'une
campagne militaire.

Par une singularité remarquable, à l'affaire de Turin en 1706, le courage et le génie du duc D'orléans s'étaient vus enchaînés par la

circonspection trop prudente du maréchal de Marsin, revêtu de toute l'autorité dans l'armée, que le duc d'Orléans était censé commander; pendant la campagne de 1708, le duc de Bourgogne, non moins intrépide, mais plus circonspect que le duc d'Orléans, fut sonmis aux ordres du duc de Vendôme, dont la valeur, souvent téméraire; et toujours hasardeuse, était capable de conduire à une perte inévitable une armée entière, seule et dernière ressource de la France.

Le nom du duc de Vendôme est resté parmi celui des grands capitaines qui ont honoré la France, et illustré le siècle de Louis XIV; il avait en effet une grande partie des qualités brillantes qui font les héros de la guerre, un courage intrépide, un coup-d'œil sûr et rapide, une ambition démesurée de la gloire et des honneurs, et la confiance des soldats par une sorte de familiarité populaire qui les charmait et les pontait à tout braver dans un jour d'action. Il a eu surtout l'ayantage décisif. d'avoir fixé en sa faveur le jugement de ses contemporains et l'opinion de la postérité, en mourant, pour ainsi dire, dans le champ de la victoire, après avoir rétabli Philippe V sur le trône d'Espagne(1); mais à ces grandes qua-

<sup>(1)</sup> Par la bataille de Villa-Viciosa, gaguée le 10 décembre

lités il joignait de grands défauts, même dans la partie militaire; et sans emprunter à M. de St. Simon, peut-être trop prévenu contre lui, les traits sévères sous lesquels il l'a peint, on peut sans doute lui reprocher avec ses admirateurs même (1) « de n'avoir pas toujours » assez médité ses desseins, d'avoir trop négli-» gé les détails, d'avoir laissé périr la discipli-» ne militaire, de donner à la table et au soms meil la meilleure partie de son temps, de » ne se lever souvent qu'à quatre heures après » midi, et de s'être exposé plus d'une fois par » cet inconcevable abandon au danger d'être » enlevé.»

Il fallait que cette opinion fût bien généralement établie, puisque deux ans avant la cam\_ pagne de 1708, et dans un temps, où l'on ne pouvait par conséquent supposer que Fénélon fût inspiré par le ressentiment des procédés du duc de Vendôme envers le duc de Bourgogne, il en portait le même jugement.

Lettre de

« M. de Vendôme est paresseux, inappliqué Pénélon au » à tous les détails, croyant toujours tout posvreuse, 12 » sible, sans discuter les moyens et consultant (Manueritz.) » peu. Il a de grandes ressources par sa valeur » et son coup-d'œil, qu'on dit être très bon s pour gagner une bataille; mais il est très ca-.

<sup>(1)</sup> Siècle de Louis XIV de Voltaire,

» pable d'en perdre une par un excès de con» fiance. Alors que deviendrait-on? Il ne peut
» souffrir la supériorité des ennemis sur lui;
» c'est une honte et un dépit extrême; les en» nemis prendront des places très importantes
» devant lui pour percer notre frontière et en» tamer le royaume, ou bien ils l'engageront à
» une bataille; c'est ce qu'il cherche; s'il la
» perd, il hasarde la France entière; c'est sur
» quoi on doit bien délibérer, sans l'abandon» ner à son impétuosité. Il faudrait un Charle V
» pour retenir Bertrand du Guesclin; il ne s'a» git pas de la campagne de M: de Vendôme,
» mais de la fortune de l'état. »

Voilà ce qu'écrivait Fénélon en 1706, et on croit lire l'histoire de la campagne de 1708. Mais en supposant même que le duc de Vendôme n'eût pas eu tous les défauts qu'on lui reprochait, il était de tous les généraux de son temps celui qu'on devait le plus éviter d'associer au duc de Bourgogne dans le commandement de la même armée. Il tenait à une cabale puissante, uniquement occupée à irriter le duc et la duchesse de Bourgogne et tout ce qui leur était attaché. Il faut le dire, le Dauphin, fils de Louis XIV et père du jeune prince, avait la faiblesse d'être jaloux des grandes qualités de son fils; il croyait y trouver la censure de sa vie insouciante et inappliquée; il s'était envi-

ronné d'une troupe de courtisans, qui ne s'étaient que trop appercus de cette affligeante disposition, et s'étudiaient à l'entretenir. Ils avaient malheureusement réussi à élever des barrières entre le père et le fils, et à écarter tout ce qui aurait pu les rapprocher, si la mort du roi, que son age déjà avance permettait de prévoir, laissait l'héritier du trône en leur pouvoir. Tous ceux qui composaient cette cour, redoutaient d'ailleurs les principes austères du duc de Bourgogne et l'influence des amis vertueux, qui paraissaient naturellement appelés à sa confiance. Le duc de Vendôme était le personnage le plus actif et le plus distingué de la cour du Dauphin par son rang, ses grands talents, et ses succès; et sa vaste ambition lui présageait une autorité sans bornes dans l'avenir, s'il parvenait à aigrir encore plus le père contre le fils, et à écraser celui-ci dans l'opinion publique. A ces motifs d'intérêt et d'ambition se réunissaient des ressentiments personnels, qui irritaient le dépit du duc de Vendôme. La duchesse de Bourgogne n'avait point ignoré la manière peu mesurée et trop publique, dont il s'était souvent exprimé sur le duc de Savoie son père, et elle en avait témoigné son mécontentement. Enfin la licence honteuse et révoltante des mœurs du duc de Vendôme formait un contraste choquant avec les

principes vertueux du duc de Bourgogne; il ne pouvait se dissimuler l'opinion du jeune prince à son égard, et un mépris trop mérité était pour lui une insupportable injure.

Telles étaient les dispositions du duc de, Vendôme, lorsque le duo de Bourgogne arri-. va à l'armée de Flandre. On put s'appercevoir, dès les premiers moments, par la hautenr insultante avec laquelle il donnait des ordres au. leune prince, plutôt qu'il n'en recevait, qu'il. était impossible de voir regner entre eux cette. harmonie si nécessaire pour assurer les succès, de la campagne. On sent aussi qu'il dût se former dès lors autour des deux chefs des group, pes divers de courtisans et d'adulateurs plus. occupés à se combattre mutuellement, qu'à combattre les ennemis. Cependant le début de, la campagne fut assez heureux, et la surprise de Gand, capitale de la Flandre espagnole, donnait des espérances qui furent cruellement trompées.

Le jour même, où le duc de Bourgogne avait quitté Versailles pour se rendre à l'armée, il s'était arrêté un moment à Senlis pour envoyer un courrier à Fénélon, et le prévenir de son passage à Cambrai; il lui mandait:

« Je suis ravi, mon cher archevêque, que

Lettre do duc de Bonrgogne à Fénelon, 15 mai 1768.

1

<sup>(1) 3</sup> juillet 1708.

» la campagne, que je vaîs faire en Flandre me s donne lieu de vous embrasser, et de vous re-» nouveler moi-même les assurances de la »tendre amitié que je conserverai pour vous » toute ma vie. S'il m'avait été possible, je me » serais fait un vrai plaisir d'aller coucher chez y yous; mais yous savez qu'il y a des raisons » qui m'obligent à garder des mesures; et je » crois que vous ne vous en formaliserez point. ss Je serai demain à Cambrai sur les neuf heu-» res; j'y mangerai un morceau à la poste, et » je monterai ensuite à cheval pour me rendre s à Valenciennes: l'espère vous y voir, et vous » y entretenir sur diverses choses. Si je ne » vous donne pas souvent de mes nouvelles, » vous croyez bien que ce n'est pas manque » d'amitié et de reconnaissance; elle est assu-, » rément telle qu'elle doit être. »

### Louis.

Fénélon par égard pour le jeune prince luimême, et pour éviter de donner de l'ombrage au roi, ne jugea pas à propos d'aller le retrouver à Valenciennes, ainsi qu'il l'y avait invité. C'est ce que nous fait entendre une seconde lettre du duc de Bourgogne, qui suivit de très peu de jours la première.

Meine an meine, proposition de Van lenciennes. \* Mon cher archevêque, et je vous envoie la 15 mai 1708.

nucrits.)

» réponse par la même voie. C'est la meilleure
» dont vous puissiez user, lorsque vous le ju» gerez à propos. L'électeur de Cologne (1) a
» fait savoir à M. de Vendôme qu'il désirerait
» me voir; et à cause des inconvénients du cé» rémonial, et que je ne pourrais pas lui don» ner autant qu'il prétendait, il a été convenu
» que je ne le verrais qu'à cheval; je crois que
» ce sera le jour de la revue de l'armée. Ainsi,
» faites-lui laréponse que vous avez projetée.

» Je sais que ce prince a plus de mérite qu'on
» ne lui en croit; je le connais par moi» même.

» Je suis charmé des avis que vous me donn nez dans la seconde partie de votre lettre,
n et je vous conjure de les renouveler toutes les
n fois qu'il vous plaira. Il me paraît, Dieu
n merci, que j'ai une partie des santiments
n que vous m'y inspirez, et que me faisant
n connaître ceux qui me manquent, Dieu me
n donnera la force de tout accomplir, et d'un ser des remèdes que vous me prescrivez. Il
n me paraît que pour ne me guère voir vous ne
n me connaissez pas mal encore.... J'aurai
n une attention particulière à ce qui regarde
n les églises et les maisons des pasteurs; c'est
n un point essentiel, et je garderai sur ces

<sup>(1)</sup> Clément-Auguste de Bavière.

spoints une kräète sévérité. Continuez vos! prières, je vous en supplie, j'en ai plus be-» soin que jahrais; unissez-les aux miennes, sou plutôt, je les unirai aux vôtres; car je: 37 sais qu'en pareil cas, l'évêque est au dessus » du prince. Vous saites très sagement de ne ss pas venir ici (à Valenciennes) et vous en » pouvez juger, parce que je n'ai point été noucher à Cambrai, j'y aurais été assuré. ument sans des naisons décisives qui m'en mont empéché Sans cela, j'aurais été ravi de sside vous voir ici, pendant le sejour que j'y fo s rai, et de vous y entretenir sur beaucoup: » de matières où vous auriez été plus capable n que personne de m'éclairer, et de me donss ner conseil. Vous savez l'amitie que j'ai n toujours eue pour vous, et que je vous ai n rendu justice au milieu de tout ce dont on svous accusait injustement. Soyez persuadé » que rien ne sera capable de la diminuer, et » qu'elle durera autant que ma vie. »

Louis

Combat d'Oudenarde.

La prise de Gand sut presqu'immédiatenient suivie du melheureux combat d'Oudenarde (1) où le duc de Vendôme chercha à réparer par des prodiges de valeur le tort qu'il

<sup>(1) 11</sup> juillet 1708.

avait eu de s'être laissé surprendre par sa négligence. Il fut dégagé à propos par le duc de
Bourgogne, le duc de Berry son frère, et le
fils de Jacques II prétendant à la couronne
d'Angleterre. Ce jeune prince servait alors
dans l'armée française, sous le nom de chevalier de Saint Georges, et cherchaît à illustrer dans la carrière des armes un nom toujours
malheureux sur le trône. Ces trois princes s'exposèrent dans cette occasion avec une hardiesse
qui faillit leur être funeste par le danger où
ils furent d'être enveloppés tout à coup par les
enmemis.

Le combat d'Oudenarde sut peut être moins désastreux par la perte qu'on y pesuya (1), que par la division qu'on vit éclater entre les chess de l'armée française. Le duc de Vendôme, sur le champ de bataille, et qu'on couchat sur le champ de bataille, et qu'on recommençat le combat le lendemain. Cet avis sut discuté dans le conseil des officiers généraux, et ce sut à cette occasion que le duc de Vendôme se permit envers le duc de Bourgogne des procédés qui parastraient incroyables, s'ils n'étaient attestés par les mémoires et les lettres des contemporains. Nous nous bornerons à rapporter ce qu'en a

<sup>(1)</sup> Les Français n'y perdirent que deux mille hommes.

écrit M. de St.-Simon (1) avec un ton de vérité, qui semble rendre cette scène encore présente à l'imagination des lecteurs.

« Après le combat d'Oudenarde, les princes » consultèrent sur ce qu'il y avait à faire avec » M. de Vendôme, qui, de fureur de s'être sis cruellement mécompté, brusqua fout le mon-» de. M. le duc de Bourgogne voulut parler : » M. de Vendôme, enivré d'autorité et de co-» lère, lui ferma à l'instant la bouche, en lui » disant d'un ton impérieux devant tout le monn de : qu'il se souvint qu'il n'était venu qu'à » condition de lui obeir. Ces paroles étonnans tes, prononcées dans les fanestes moments » où l'on sentait si horriblement le poids de » l'obéissance, dont sa paresse et son opinia-» treté venaient de rendre les suites si désas-» treuses, firent frémir tous ceux qui les entens dirent.

» Le jeune prince, à qui elles furent adres-» sées, y chercha une plus difficile victoire que » celle qui se remportait actuellement par les » ennemis sur lui. Il sentit qu'il n'y avait point » de milieu entre les dernières extrémités et » l'entier silence, et fut assèz maître de lui pour » le garder. Vendôme se mit alors à pérorer sur » ce combat, à vouloir montrer qu'il n'était

<sup>(1)</sup> Mémoires de St.-Simon, tome II, page 257.

» point perdu, à soutenir que la moitié de l'ars mée n'ayant point combattu, il fallait tourner » toutes ses pensées à recommencer le lendemain matin. Chacun écouta en silence un » homme qui ne voulait pas être contredit, et » qui venait de montrer un exemple aussi cou-» pable contre l'héritier nécessaire de la cou-» ronne, de quiconque hasarderait autre chose » que des applaudissements; le silence dura » donc sans que personne osat proférer une pa-» role. Il venait cependant des avis de tous cô-» tés, que le péril était extrême. Puységur, s arrivant devers la maison du roi, en fit un » récit qui ne laissa aucun raisonnement libre, s et que le maréchal de Matignon osa appuyer. » Vendôme, ne voyant plus nulle apparence de » résister davantage à tant de convictions, et » poussé à bout de colère, s'écria: « Eh bien, n messieurs, je vois bien que vous le voulez n tous; il faut donc se retirer; et l'on se » retira. »

Cette retraite était d'autant plus nécessaire, que, comme l'ont observé tous les historiens, appuyés sur le témoignage uniforme des militaires qui ont parlé de cet évènement, « on se » serait retrouvé le lendemain (1) dans une position plus mauvaise encore que celle de la

<sup>(1)</sup> Abr. chron. du président Hénaut,

» veille, l'armée française étant séparée par » celle des ennemis.»

Siège de Lille en 1708.

Le prince Eugène et Marlboroug firent alors toutes les dispositions nécessaires pour entre-prendre le siège de Lille. Le maréchal de Bouf-flers était accouru pour défendre la capitale de son gouvernement, aussitôt qu'il l'avait vu menacée. Ce siège mémorable dura quatre mois, et il a illustré le nom du maréchal de Boufflers. Il y développa des talents et des vertus dignes des temps héroïques de l'histoire.

L'armée du duc de Bourgogne était destinée à faire lever le siège de Lille, et la belle défense du maréchal de Boufflers laissa tout le temps nécessaire pour forcer les emnemis à une retraite ou à une bataille. Toute la France avait les yeux fixés sur le duc de Bourgogne, et il était assez naturel de croire qu'il hasarderait tout plutôt que de laisser les ennemis se rendre maîtres de la plus belle conquête du roi son grand-père, en présence d'une armée de cent mille hommes commandée par son petit-fils. Cette confiance de l'opinion publique est d'autant plus excusable, que la multitude, qui prononce toujours des jugements absolus sur la conduite des généraux, n'est jamais à portée de soupçonner les difficultés de leur position ni de calculer les obstacles qui enchaînent leurs opérations. C'est surtout en ce genre de mérite que les succès

font la gloire ou la honte, et que les succès constants fixent invarialment le jugement de la postérité. Les divisions qui régnaient entre les chefs de l'armée contribuèrent encore à égarer l'opinion et à justifier les murmures et les accusations des détracteurs du duc de Bourgogne. Les partisans du duc de Vendôme affectaient de partager son ardeur impatiente et de blamer la circonspection timide du jeune prince. Pontes les lettres qu'ils écrivaient à Paris et à la cour étaient chargées de reproches amers, de réflexions malignes, de satires sanglantes, et ces odieuses rumeurs étaient propagées par une cabale puissante et acharnée à flétrir sa réputation. Le duc de Bourgogne dédaignait de se justifier; il croyait au-dessous de lui de descendre à des accusations contre ses ennemis et à des apologies pour lui-même; il n'avait que des amis et point de partisans; ces amis étaient des hommes vertueux, irréprochables, mais circonspects par leur âge, leur caractère, et leur position personnelle; toutes les manœuvres de l'intrigue leur étaient inconnues et étrangères; ils n'opposaient à la clameur publique que ces conjectures et ces raisonnements, qui peuvent avoir quelqu'accès auprès des hommes calmes et modérés, dans une discussion tranquille et impartiale, mais que la prévention ou la passion dédaignent toujours d'épouter. Cependant le

jeune prince était défendu dans le cœur du roi par la tendresse patemelle et une estime réfléchie, et auprès de madame de Maintenon par la douleur touchante de la duchesse de Bourgogne. Toute la cour se divisait entre deux partis encore plus opposés l'un à l'autre que les armées ennemies, qui étaient en présence sur la frontière.

C'est pendant ces quatre mois, qui furent saps doute les plus pénibles de toute la vie du duc de Bourgogne, que nous retrouvons toutes les pièces d'une correspondance suivie et intéressante entre le jeune prince et Fénélon. Plus à portée de s'écrire avec une entière liberté, ils purent s'abandonner sans réserve à l'épanchement de leur cœur, et cette correspondance offre les traits les plus honorables de leur histoire.

On avait fait craindre à Fénélon que M. le duc de Bourgogne ne se disposat à retourner à Versailles avant que le sort de la citadelle de Lille fût décidé, et à une époque où la belle saison permettait de tenir encore long-temps la campagne (1). Il lui adressa les plus fortes représentations sur une résolution si honteuse.

Lettre de « Je ne puis m'empêcher, monseigneur, de M. le duc de » vous répéter qu'il me semble que vous devez Bourgogne, sept. 1708.

<sup>(1)</sup> On était au mois de septembre.

» tenir bon jusqu'à l'extrémité dans l'armée. » comme M. de Boufflers dans la citadelle de » Lille. Si on ne peut rien faire d'utilé et d'ho-» norable jusqu'à la fin de la campagne, au » moins vous aurez payé de patience, de fermeté » et de courage, pour attendre les occasions » jusqu'au bout; au moins vous aurez le loisir s de faire sentir votre bonne volonté aux trou-» pes, et de regagner des cœurs. Si, au contraire, » on fait quelque coup de vigueur avant que de » se retirer, pourquoi faut-il que vous n'y soyez » pas, et que d'autres s'en réservent l'honneur? s pourquoi faut-il faire penser au monde » qu'on n'ose rien entreprendre de hardi et de m fort, quand vous commandez, que vous n'y s étes qu'un embarras, et qu'on attend que y vous soyez parti pour tenter quelque chose » de bon? Après tout, s'il y a quelque ressource » à espérer, c'est dans le temps où les ennemis » seront réduits à se retirer ou à prendre des » postes dans le pays pour y passer l'hiver. Voilà » le dénouement de toute la campagne; voilà » l'occasion décisive : pourquoi la manqueriez-» vous? Il faut toujours obéir au roi avec un » zèle aveugle; mais il faut attendre, et tâcher » d'éviter un ordre absolu de partir trop tôt. » Vous auriez tout le déshonneur de la campa-» gne, et M. de Vendôme se réserverait l'espé-» rance du succès. »

Le duc de Bourgogne se hata de rassurer Fénélon sur l'objet de sa lettre, qui n'avait en effet pul fondement, et qui n'était qu'une rumeur répandue par ses ennemis, pour chercher à lui nuite. Il se trouvait même alors délivré du joug impérieux du duc de Vendôme. Le roi avait ordonné au maréchal de Berwick de joindre son corps d'armée à celui du jeune prince, et l'avait adjoint au duc de Vendôme pour diriger son son petit-fils.

Du maréchal

Le maréchal de Berwick, déjà célèbre par la de Berwick victoire d'Almanza, et déjà reconnu, quoique bien jeune encore (1), pour un des plus grands généraux de l'Europe, avait au suprême degné le mérite de réunir la valeur la plus intrépide à un calme et à un sang-froid qui ne lui permettaient jamais de rien accorder au hasard ni à nne folle témérité. Ces qualités, si précieuses dans tous les temps, l'étaient encore plus à une époque où l'armée du duc de Bourgogne formait la seule barrière qui pût empêcher les ennemis de pénétrer dans le coour du royanme, et de livrer la France entière au pillage. Cette considération avait décidé Louis XIV à l'associer au commandement de l'armée. A peine y fut-il arrivé, que le duc de Vendôme proposa de forcer les retranchements des ennemis, pour dégager la

<sup>(1)</sup> Il n'avait alors que 57 ans.

citadelle de Lille. Le maréchal voulut, avant de donner son avis, prendre une connaissance approfondie de la position des ennemis; le résultat de ses observations fut qu'on ne pouvait hasarder une pareille entreprise sans exposer l'armée à une ruine entière, sans qu'aucune probabilité de succès pût balancer un si grand danger; il opina pour ne point attaquer les ennemis devant Lille avec le même sang-froid qu'il avait ordonné qu'on les attaquât à Almanza. Tous les emportements du duc de Vendôme n'altérèrent pas un moment son calme, et ne changèrent rien à son avis. Le duc de Bourgogne, et tous les membres du conseil, adoptèrent une résolution qui ne pouvait être soupçonnée de pusillanimité dans la bouche d'un homme tel que le maréchal de Berwick et d'un officier général tel que Puységur.

On trouvera une partie de ces détails dans la réponse du duc de Bourgogne à Fénélon.

Au camp de Saulsoir, le 20 septembre 1708.

«J'ai reçu depuis quelque temps deux de vos » lettres, mon cher archevêque; vous compre-duc de Bouns nez aisément que je n'ai pas trop eu le temps de nélon, 20 » répondre plutôt à la première, et pour la se- (Manuscriu.) » conde, elle ne m'a été rendue qu'hier. Il n'a » point été question de mon retour.; mais » vous pouvez être persuadé que je suis et que

Lettre du gogne à Fésept. 1708.

» j'ai toujours été dans les mêmes sentiments » que vous sur ce chapitre, et qu'à moins » d'un ordre supérieur et réitéré, je compte, » quoi qu'il arrive, de finir la campagne, et » d'être à la tête de l'armée tant qu'elle sera » assemblée.»

» J'en viens à la seconde. Il est vrai que j'ai » essuyé une épreuve depuis quinze jours, et je ss me trouve bien loin de l'avoir reque comme » je le devais, me læissant emporter aux pros-» pérités, et abattre dans les adversités; me » laissant aussi aller à un serrement de cœur » causé par les noirceurs, les contradictions, » et les peines de l'incertitude et de la crainte s de faire quelque chose de mal à propos dans y, une affaire d'une conséquence aussi extrême » pour l'état. Je me trouvais avec l'ordre réi-» téré du roi d'attaquer les ennemis; M. de » Vendôme pressant de le faire, et de l'autre s côté le maréchal de Berwick et tous les an-» ciens officiers, avec la plus grande partie de » l'armée, disant qu'il était impossible d'y » réussir, et que l'armée s'y perdrait. Le Roi » me réitera son ordre après une première res présentation à laquelle je me crus obligé. M. s de Chamillart arriva le soir, et me confirma s la même chose. J'y voyais les funestes suites ss de la perte d'une bataille, sans pouvoir pres-» que espérer de la gaguer, et que le mieux qui

» ponvait nous arriver était de nous retirer » après une attaque infructueuse. Voilà l'état » où j'ai été pendant huit ou neuf jours, jusqu'à » ce qu'enfin le roi, informé de l'état des cho-» ses, n'a plus ordonné l'attaque et m'a remis à » prendre mon parti.

« Sur ce que vous me dites de mon indéci-» sion, il est vrai que je me le reproche à moi-» même, et que quelque fois paresse ou négli-» gence, d'autres fois, mauvaise honte, respect » humain, ou timidité, m'empéchent de pren-» dre des partis, et de trancher net dans » des choses importantes. Vous voyez que je » vous parle avec sincérité, et je demande » tous les jours à Dieu de me donner, avec la » sagesse et la prydence, la force et le cou-» rage, pour exécuter ce que je croirai de mon » devoir.

» Je n'avais point cette puissance décisive, » quand je suis entré en campagne, et le roi » m'avait dit que, quand les avis seraient dif-» férents je devais me rendre à celui de M. Ven-» dôme, lorsqu'il y persisterait. Je le demandai » après l'affaire d'Oudernarde; elle me fut » accordée, et peut-être ne m'en suis-je pas » servi antant que je le devais »

n Pour toutes les louanges que yous me donn nez, si elles ne venaient d'un homme comme n vous, je les prendrais pour des flatteries; car

» en vérité je ne les mérite guères, et le monde

ss se trompe dans ce qu'il pense sur mon sujet.

» Mais il faut avec la grâce de Dieu mériter ce

s, que l'on en croit, du moins en approcher.

" Vous savez mon amitié pour vous; elle ne fi-

» nira qu'avec ma vie ». Louis.

P. S. « Je me sers de cette occasion pour » vous demander si vous ne croyez pas qu'il » soit absolument mal de loger dans une ab- » baye de filles. C'est le cas où je me trouve, » les religieuses sont pourtant séparées; mais » j'occupe une partie de leurs logements, et s'il » était nécessaire, je quitterai la maison quoi » qu'on on pût dire. Dites moi je vous en prie, » votre sentiment, d'autant plus que je suis pré- » sentement dans votre diogèse ».

Pénélon s'empressa de tranquilliser le duc de Bourgogne sur le dernier article de cette lettre, qui tenait autant à un sentiment de délicatesse et de respect pour les bonnes mœurs, qu'à un

scrupule religieux.

Il lui répondit: «vous ne devez avoir aucune » peinc de loger dans la maison du Saulsoir. » Vous n'avez rien que de sage et de réglé au-» près de votre personne. C'est une nécessité à » laquelle on est accoutumé pendant les cam-» pements des armées; on est fort édifié de la » police et du bon ordre que vous faites gar-» der ». Le duc de Bourgogne avait les défauts de ses qualités; n'attachant de prix qu'aux vertus réelles, il négligeait trop ces petits moyens de plaire, et ces attentions délicates et recherchées, qui appartiennent jusqu'à un certain point à la science de gouverner. Les princes devraient se trouver trop heureux de voir souvent désirer et recevoir de leur part un sourire, une expression obligeante, un souvenir flatteur comme le plus noble prix du sang répandu à leur service, comme la plus douce récompense d'une vie consacrée à leur plaire.

« Je viens d'apprendre, monseigneur, lui rénélou re-» écrivait Fénélon, que diverses personnes de proche au duc de Bour-» condition et de mérite dans le service, se gogne quel-» plaignent que vous ne connaissez ni leurs d'attention. » noms, ni leurs visages, pendant que M. le Lettre din 24 sept. 1708. » duc de Berry les reconnaît tous, les distingue, » et les traite gracieusement. Cependant, vous » avez plus qu'aucun autre prince de quoi con-» tenter le public dans la conversation. Vous y » êtes gai, obligeant, et si l'on ose le dire, très » aimable; vous avez l'esprit cultivé et orné » pour pouvoir parler de tout, et pour vouspro-» portionner à chacun; c'est un charme con-» tinuel, dont il ne tient qu'à vous de faire » usage; il ne vous en coûtera qu'un peu de su-» jétion et de complaisance; Dieu vous don-» nera la force de vous y assujétir; si vous le

» désirez; vous n'y aurez que la gloire mon-» daine à craindre. C'est l'avantage des grands » princes, que chacun, qui se ruine, ou » qui s'expose à être tué pour eux, est enchanté » par une parole obligeante, et dite à propos. » L'armée entière chantera vos louanges, quand » chacun vous trouvera accessible, ouvert et » plein de bonté.

» Pour vos défauts, monseigneur, je re-» mercie Dieu de ce qu'il vous les fait sentir, » et de ce qu'il vous apprend à vos dépens par » de si fortes leçons à vous défier de vousmême ».

» On dit encore que M. Le comte d'Evreux » (1) a écrit très certainement une lettre qu'il » a désavouée; on dit que vous avez paru croire » un peu trop facilement le désaveu qu'il vous » en a fait contre la notoriété publique. Pour » moi, je crois qu'il serait très digne de vous de » suspendre tout au moins votre jugement sur la » sincérité de ce désaveu et de lui rendre vos » bonnes grâces, en lui pardonnant, s'il le » faut, de très bon cœur. Je vous dirai dans le » plus profond secret que ce désaveu ne doit pas » être cru, et que je le sais bien ».

» Je rassemble, monseigneur, tous les dis-

<sup>(1)</sup> Henri-Louis de Latour d'Auvergne, comte d'Évreux, colonel-général de la cavalerie.

» cours que j'ai entendu saire, ne craignant » point de vous déplaire, en vous avertissant » de tout avec un zèle sans bornes, et étant » persuadé que vous ferez un bon usage de tout ss ce qui méritera quelque attention. Les bruits » mêmes les plus injustes ne sont pas inutiles » à savoir, quand on a le coeur bon et grand, » comme vous l'avez, Dieu merci »

On applaudira certainement à la tendresse éclairée de Fénélon pour son ancien élève, en ne lui dissimulant aucun de ses torts, ou de ses défauts; mais on peut dire que la manière, dont M. le duc de Dourgogne recevait ses avis. et ses leçons, est bien plus admirable encore. Il est difficile de lire sans attendrissement la réponse qu'il st à l'archeveque de Cambrai.

« Je n'ai pu répondre plûtôt, mon cher ar-» chevêque, à votre grande lettre; car j'en ai duc de Bour-» eu fréquemment de très longues à écrire sur tobre 1708. » les opérations dont je suis chargé. Je puis le

» faire présentement article par article.

» Il est vrai que je suis renfermé assez sou-» vent; mais, comme je vous l'ai dit, j'écris » beaucoup certains jours. Je ne nie pas cepen-» dant que je ne perde souvent du temps. Il est s vrai aussi que je parle plutôt aux gens à qui » je suis plus accoutumé, et que je suis trop » en cela mon goût naturel ».

Il entre ensuite dans son apologie sur l'af-

faire d'Oudernarde, et sur quelques faits militaires dont Fénélon l'avait entretenu sur les bruits publics, et qui seraient aujourd'hui sans intérêt.

« La publicité de quelques délibérations du » conseil de guerre n'est que trop véritable; » mais on peut la mettre sur le compte de M. de » Vendôme, plutôt que sur le mien.

» Il en est de même de n'être pas bién averti; 
» et ce qui fait retomber sur moi cette sorte de 
» plainte, est que j'aurais dû agir autrement, 
» et que je ne l'ai pas toujours fait, me laissant 
» aller à une mauvaise complaisance, à une cer» taine faiblesse ou respect humain. Vous con» naissez parfaitement M. de Vendôme, et je 
» n'ai rien à vous dire de plus que ce que vous 
» en dites dans votre lettre. Ce que vous dites 
» du maréchal de Berwick est aussi fort juste 
» il excède peut-être un peu trop en prudence, 
» au lieu que M. de Vendôme excède en con» fiance et négligence.

s Je ne sache point dans tout ce qui s'est passé s en dernier lieu, avoir consulté gens sans exs périence. J'ai parlé aux plus anciens génés raux, à des gens sans atteinte sur le courage, s et si les conseils ont été taxés de timides, ils méritaient plutôt le nom de prudents,

» Il est vrai que la présomption absolue de » M. de Vendôme, ses projets subits et mal » digérés, et ce que j'en ai vu m'empêche » d'avoir aucune confiance en lui, et que ce-» pendant j'ai trop aquiescé dans des occasions » où je devais au contraire décider de ce qu'il » me proposait, joignant en cela la faiblesse à » peut-être un peu de prévention. Car depuis » l'affaire d'Oudenarde, j'ai reçu la puissance » décisive ainsi que je crois vous l'avoir déjà » mandé.

» Je ne sais rien de précis sur ce que l'on dit » que mon frère traite mieux que moi, et con-» naît mieux que moi des officiers de qualité » et de mérite; comme il écrit moins que moi, » il les peut voir plus souvent.

» Je tâcherai de faire usage des avis que vous » me donnez, et prie Dieu qu'il m'en fasse la » grâce, pour n'aller trop loin, ni à droite, ni à » gauche.

» Je ferai aussi usage de ce qué vous me mar» quez sur le comte d'Evreux sans affectation,
» mais aussi pour ne pas paraître dupe; car
» vous savez que c'est un personnage qu'il faut
» éviter; je m'attends à bien des discours que
» l'on tient, et que l'on tiendra encore. Je passe
» condamnation sur ceux que je mérite, et mé» prise les autres, pardonnant véritablement à
» ceux qui me veulent, ou me font du mal;
» et priant pour eux tous les jours de ma vie.
» Voilà mes sentiments, mon cher archevê-

- % que, vous savez que mon amitié pour vous est s toujours la même. J'espère pouvoir vous en » assurer moi-même à la fin de la campagne ; on s ne saurait encore dire quand ce sera; car » l'évènement de Lille est encore indéterminé ».

Souvent Fénélon, s'élevant dans ses lettres au dessus des détails particuliers, dont il croyait devoir l'instruire, lui offre ces grandes vues générales, qui doivent toujours être présentes à l'esprit des princes, pour leur apprendre à se mesurer avec le malheur, et à subir avec fermeté ces revers éclatants, qui peuvent les atteindre comme les autres hommes.

« Ceux qui doivent commander aux autres. quelques let- » ne peuvent le faire utilement, dès qu'ils ont tres de Péné » perdu l'estime et la confiance des peuples. Rien-» ne serait plus dur et plus insupportable pour » les peuples, rien ne serait plus dangereux et » plus déshonorant pour un prince, qu'un gou-» vernement de pure autorité, sans l'adoucis-» sement de l'estime, de la confiance et de l'af-» fection réciproque. Il est donc capital, même w selon Dieu, que les grands princes s'appli-» quent sans relache à se faire aimer et estimer, » non par une recherche de vaine complaisance, » mais par fidélité à Dieu, dont ils doivent représenter la bonté sur la terre.....

> » Ce qui me console de vous voir si traversés et si contredit, est que je vois le dessein de

35 Dieu, qui veut vous purifier par les contra-» dictions, et vous donner l'expérience des » embarras de la vie humaine, comme au moins dre particulier. Ne vous mettez point en peine » de me répondre; il me suffit que mon cœur » ait parlé au vôtre en secret devant Dieu seul. >> C'est en lui que je mets toute ma consiance s pour votre prospérité, monseigneur; je vous » porte tous les jours à l'autel avec le zèle le » plus ardent. Quelque génie que Dieu vous ait » donné, vous courez risque de faire des fautes >> irréparables, si vous vous tourniez à une déy votion faible et scrapuleuse. Ecoutez les personnes les plus expérimentées, et ensuite pres nez votre parti. Il est moins dangereux d'en s prendre un mauvais que de n'en prendre » aucun, ou que d'en prendre un trop tard. » Pardonnez, monseigneur, la liberté d'un » ancien serviteur, qui prie sans cesse pour s vous, et qui n'a d'autre consolation en ce » monde, que celle d'espérer que malgré ces >> traverses, Dieu fera par vous des biens infi-» nis. Dieu, sur qui je compte, et non sur les » hommes, bénira vos travaux, et quand même s il permettrait que vous n'eussiez aucun suc-» cès, vous feriez voir au monde combien on » mérite les louanges des personnes solides et » éclairées, quand on a le courage et la pa» tience de se soutenir avec force dans le mal-» heur ».

Bil

«Oh! que Dieu vous aime, monseigneur, » puisqu'il a soin de vous instruire par tant de » contradictions. Il vous fait sentir combien » les guerres sont à craindre, combien les » plus puissantes armées sont inutiles, com-'>> bien les grands états sont facilement ébran-» les. Il vous montre combien les plus grands » princes sont rigourensement critiqués par le » public, pendant que les flatteurs ne cessent » point de les encenser. Quand on est dess, tiné à gouverner les hommes, il faut les ai-. » mer pour l'amour de Dieu, sans s'attendre à » être aimé d'eux, et se sacrifier pour leur » faire du bien, quoiqu'on sache qu'ils disent » du mal de celui qui les conduit avec bonté » et modération. Il faut néanmoins, monsei-» gneur, vous dire que le public vous estime, » vous respecte, attend de grands biens de-» vous, et sera ravi qu'on lui montre que vous » n'avez aucun tort. Il croit seulement que » vous avez une dévotion sombre, timide, » scrupuleuse, et qui n'est pas assez propor-» tionnée à votre place; que vous ne savez pas » prendre une certaine autorité modérée, mais » décisive, sans blesser la soumission inviola-» ble que vous devez aux intentions du Roi. » Eh! qui est-ce sur la terre, qui n'a point de

n défauts, et qui n'a pas commis de grandes 's fautes? Qui est-ce qui est parfait à vingt-» six ans pour le très difficile métier de la » guerre, quand on ne l'a jamais fait de suite.»

Fénélon lui donne ensuite les conseils les plus sages et les plus éclairés sur l'usage qu'il doit faire de ses principes de religion et de piété.

«Po ur votre piété, si vous voulez lui faire ligion et la ss honneur, vous ne sauriez être trop attentif à la » rendre douce, simple, commode, sociable; » il faut vous attacher à chercher au dehors le » bien public, autant que vous le pourrez, et » retrancher les scrupules sur les choses qui pa->> raissent des minuties. Il faut, pour ainsi dire, » justifier la piété aux critiques et aux libertins; » il faut la pratiquer d'une manière simple, » noble, forte et convenable à votre rang. Il » faut aller tout droftaux devoirs essentiels de » votre état par le principe de l'amour de Dieu, » et ne rendre jamais la vertu incommode par » des hésitations scrupuleuses sur les petites » choses. Un prince ne peut point à la cour » ou à l'armée, régler les hommes comme s des religieux; il faut len prendre ce qu'on » peut, et se proportionner à leur portée.»

Nous ne transcrivons point ici toutes les lettres de cette vertueuse et intéressante correspondance. Mais dans le nombre, il en est deux qu'il importe de faire connaître, parce qu'elles renferment tout ce qu'il y a d'essentiel dans

les autres pour la partie historique. Fénélon y a rassemblé toutes les accusations vraies ou fausses, tous les reproches fondés où hasardés, tous les traits de satire ou de blame, que la malignité s'était plu à imaginer ou à exagérer pour décréditer le jeune prince dans le geenr du roi et dans l'opinion publique. Fénélon les avait recueillis de la bouche même des officiers les plus distingués, que le voisinage de l'armée attirait à Cambrai, et qu'une juste indignation contre de si viles calomnies portait à l'en instruire, ou dont le zèle sincère pour la gloire du jeune prince s'alarmait avec raison des avantages qu'il pouvait donner à ses envieux par quelques imperfections assez excusables à son age. Tel est le tableau afiligeant que Mentor ne craint pas de mettre sous les yeux de Télémaque! L'idée de lui déplaire, ou le danger de le blesser ne se présente pas un seul moment à son esprit; il connaissait l'âme du duc de Bourgogne, et il savait que le duc de Bourgogne connaissait la sienne.

La saison s'avançait; la citadelle de Lille était réduite aux dernières extrémités; et malgré tous les miracles de sagesse, d'intelligence et de courage du maréchal de Boufflers, il fallait qu'il succombât, s'il n'était pas secourumes les armées alliées avaient su occuper une position si formidable, que l'on voyait le moment peu éloigné, cù la place la plus

forte du royaume allait passer sous le pouvoir des ennemis, en présence de l'héritier de la couronne et d'une armée de cent mille Français. La clameur publique semblait rejeter cette ignominie sur les sentiments pusillanimes du duc de Bourgogne et sur les maximes superstitienses ettimides des instituteurs, qui avaient présidé à son éducation.

Ce sut dans cette circonstance douloureuse, que Fénélon crut devoir à ce prince la vérité toute entière. Mais ce prince était le duc de Bourgogne; et celui qui la lui faisait intendre était Fénélon.

« Monseigneur, quelque grande, retenue s que je veuille garder le reste de ma vie sur relon au duc » toutes les choses qui ont rapport à vous, de s pour ne vous commettre jamais en rien, je « Lettre de ne puis méanmoins m'empêcher de prendre Fénélon au duc de Bour-» la liberté de vous dire encore une fois par gogne, 15 s une voie très sûre et très secrète, ce que » j'apprends que l'on continue à dire contre s votre personne. Je suisplus occupé de vous m que de moi, et je craindrais moins de hasars der de vous déplaire en vous servant, que de s vous plaire, en ne vous servant pas. D'ailleurs, » je suis sûr qu'on ne peut jamais veus déplaire, men vous disant avec zèle et respect ce qu'il mimporte que vous sachiez!

» 1°. On dit, monseigneur, que vous n'avez

vères de Féde Boargo-

» pas voulu exécuter les ordres du roi, qui » voulait qu'on attaquât le prince Eugène, » pendant que le duc de Marlboroug s'était » avancé sur le chemin d'Ostende, et que par » ce refus, vous avez été la cause de la perte, » de la ville de Lille. C'est un fait qui regarde » les temps postérieurs à votre campement sur » la Marque, et quiest des temps de votre cam-» pement du Saulsoir. Je ne saurais croire » qu'il soit comme on le raconte avec beau-» coup de malignité.

» 2 10 n persiste à dire que vous avez été la 
» vraie cause du combat d'Oudernarde par 
» votre ordre précipité, de faire attaquer trois 
» bataillons des ennemis par deux brigades, 
» sans aucun concert avec M. de Vendôme.

» 3°. On prétend que quand vous arrivates

» sur la Marque, M. d'Artaignan reconnut

» dès le lendemain que les passages étaient

» ouverts, que la plaine était assez commode

» pour faire agir toute la cavalerie, et que les

» ennemis n'étaient point alors retranchés,

» comme ils le furent deux jours après. On

» assure que M. d'Artaignan se hâta d'en aver
» tir, et de répondre du succès, si on voulait

» bien attaquer; qu'il n'eut aucune réponse;

» qu'on demeura dans l'incertitude, et que vous

» voulûtes, malgré M. de Vendôme, attendre le

» retour du courier envoyé au roi; ce qui était

» laisser évidemment échapper l'occasion de

» sauver Lille. J'ai vu un homme de service,
» qui m'a dit avoir mené M. d'Artaignan dans
» cette plaine, parce qu'il la connaissait parfai» tement; il soutient qu'il n'y avait qu'à se
» donner la peine de l'aller voir, pour recon» naître que tout était uni et ouvert. Il dit même
» avoir été jusqu'auprès des ennemis, et avoir
» vu qu'il n'y avait encore alors, ni retranche» ments commencés, ni défilés, ni bois, ni om» bre de difficulté, pour secourir la place. Il
» ajoute qu'il prit la liberté de parler haute» ment; que personne ne daigna ni l'écouter ni
» prendre la peine d'aller voir, et qu'en un mot
» presque personne ne voulait entendre opiner
» pour le combat.

» 4°. On dit, monseigneur, qu'encore que » vous ayez infiniment écrit à la cour pour » vous justifier, vous n'avez jamais mandé rien » de clair et de précis pour votre décharge : » que vous vous étes contenté de faire des ré-» ponses vagues et superficielles, avec des expres-» sions modestes et dévotes à contre tems. La » cour et la ville, dit-on, étaient d'abord pour » vous avec chaleur; mais la cour et la ville ont » changé et vous condamnent. On ne se con-» tente pas de dire que le public est de plus en » plus déchaîné contre vous; on ajoute que le » mécontentement remonte bien plus haut, et » que le roi même ne peut s'empêcher mal» gré toute son amitié, de sentir vivement votre » tort. Il y a déjà quelque temps qu'il m'a passé » par l'esprit que tant de gens, d'ailleurs fort » politiques, n'oseraient point vous critiquer si » librement, si cette critique n'était pas autori- » sée par quelque prévention du côté de la » conr.

» 5°. Ce qui est le plus fâcheux est qu'un sgrand nombre d'officiers, qui reviennent de l'armée et qui vont à Paris, ou qui y écri» vent, font entendre que les mauvais conseils 
» des gens faibles et timides, que vous écoutes 
» trop, ont ruiné les affaires du roi, et ont 
» terni votre réputation. J'entends ces discours 
» répandus partout, et j'en ai le cœur déchiré; 
» mais je n'ose parler aussi fortement que la 
» chose le mériterait, parce que le torrent en» traine tout, et que je ne veux point qu'on 
» puisse croire que je sache rien de particulier 
» à votre décharge.

- » 6°. On va jusqu'à rechercher aven une » noire malignité les plus petites oirconstances » de votre vie pour leur donner un tour odieux. » On dit, par exemple, que pendant que vous » êtes dévot jusqu'à la sévérité la plus scrupu-» leuse dans des minuities, vous ne laisses pas » de boire quelquesois avec un encès qui se fait » remarquer.

# 7º. On se plaint de ce que votre confesseur

» est trop souvent ensermé avec vous; qu'il » se mêle de vous parler de la guerre, et que » quand on l'accusa de vous avoir conseillé de » ne rien hasarder sur la Marque, il écrivit au » père de la Chaize pour faire savoir au roi » qu'il était allé reconpaître le terrain et l'état » des ennemis; qu'il avait été d'avis qu'on les » attaquât, et qu'il avait trouvé qu'il était » honteux de ne le pas faire. On lui impute » d'avoir écrit ainsi pour le tourner en ridicule » comme un homme vain, qui se pique d'en- » tendre la guerre, et d'aller reconnaître l'en- » nemi.

» Je dois ajouter par pure justice que je sais » qu'il n'a point mérité ces plaisanteries, et qu'il » n'a rien écrit que de modeste et de conve-» nable.

» 8°. On prétend, monseigneur, que vous » avez écrit à des gens indiscrets et indignes de » votre confiance, les mêmes choses que vous » avez écrites au roi avec un chiffre, et que » ces gens là les ont divulguées, avant que sa » majesté eût reçu vos lettres secrettes, où vous » mandiez ce qui manquait dans la place as-» siégée.

» Voilà, monseigneur, les principales choses » qui me reviennent par de bons canaux, quoi-» que je sois loin de tout commerce du monde. » Un hasard bizarre fait que je sais là dessus

» plus que sur les autres affaires. Peut-être

» personne n'osera vous dire tout ceci. Pour

» moi, je l'ose et je ne crains que de manquer

» à Dieu et à vous. Personne n'est plus éloigné

» que moi de croire tous ces discours; la

» peine que je souffre de les entendre est

» grande; il s'agit de détromper le monde pré
» venu; ceux qui vous déchirent, parlent hau
» tement, et ceux qui voudraient vous défen
» dre, n'osent parler.

» Je suppose que vous avez éclairci chaque » point en détail avec M. de Chamillart et que » vous lui aurez fait toucher les choses au doigt, » pour convaincre pleinement S. M. de la » fausseté de tout ce qu'on vous impose.

» Il ne m'appartient pas, monseigneur, de » raisonner sur la guerre; aussi n'ai-je garde » de le faire; mais on a de grandes ressources, » quand on està la tête d'une puissante armée, » et qu'elle est animée par un prince de votre » naissance qui la conduit. Il est beau de » voir votre patience et votre fermeté pour » demeurer en campagne dans une saison si » avancée. Notre jeunesse impatiente de re-» voir Paris avait besoin d'un tel exemple. Tan-» dis qu'on croira encore pouvoir faire quelque » chose d'utile et d'honorable, il faut que ce

s soit vous, monseigneur, qui tâchiez de l'exé-» cuter. Les ennemis doivent être affaiblis; » vous êtes supérieur en force; il faut espérer » que vous le serez aussi en projet et en me-» sures justes, pour en rendre l'exécution heu-» reuse. Le vrai moyen de relever la réputa-» tion des affaires, est que vous montriez une » application sans relache, votre présence » nuirait et aux affaires, et à votre réputation, » si elle paraissait inutile et sans action dans » des temps si fâcheux. Au contraire, votre » fermeté patiente pour achever cette campa-» gne, forcera tout le monde à ouvrir les yeux, » et à vous faire justice, pourvu qu'on voie » que vous prévoyez, que vous projetez, que » vous agissez avec vivacité et hardiesse. »

Lorsque Fénélon vit la campagne prête à finir, et à finir de la manière la plus affligeante pour la France, et la moins honorable pour le duc de Bourgogne, il ne s'attacha plus qu'à lui tracer la marche qui lui restait à suivre pour se justifier avec une noble fermeté dans l'esprit du roi, et chercher à ramener l'opinion publique, qu'on avait si cruellement égarée.

"Monseigneur (1), l'excès de confiance et Utiles conseils de l'énéseils de Fénélon au duc de
Bourgogne,
pagne de
Lille.

<sup>(1) 25</sup> octobre 1708.

» loin de me donner un empressement indis» cret, ne fait qu'augmenter ma retenue et mon
» inclination à continuer le profond silence où
» je suis demeuré pendant tant d'années. Je
» prends même infiniment sur moi, en me don» nant la liberté de vous écrire sur des matières
» très délicates, qui sont fort au-dessus de moi,
» et qui ne peuvent vous être que très désa» gréables; mais je croirais manquer à tout ce
» que je vous dois, monseigneur, si je ne pas» sais pas, dans uné occasion si extraordinaire,
» par-dessus toutes les fortes raisons qui m'en» gagent au silence, pour achever de vous dire
» tout ce que j'apprends.

» 1°. Le bruit public contre votre conduite

» croît au lieu de diminuer; il est si grand à Pa
» ris, qu'il n'est pas possible qu'il ne vienne des

» mauvais discours et des lettres malignes de

» l'armée. Rien n'est plus digne de vous, mon
» seigneur, que la disposition où vous êtes de

» pardonner tout, de profiter même de la criti
» que, dans tous les points où elle peut avoir

» quelques petits fondements, et de continuer

» à faire ce que vous croyez le meilleur pour le

» service du roi; mais il importerait beaucoup

» de voir quelles peuvent être les sources de ces

» discours si injustes et si outrés, pour vous

» précautionner contre des gens qui sont peut
» être les plus empressés à vous encenser, et qui

» osent néanmoins en secret attaquer votre ré» putation de la manière la plus atroce. Cette
» expérience, monseigneur, doit, ce me sem» ble, vous engager à observer beaucoup les
» hommes, et à ne vous confier qu'à ceux que
» vous aures éprouvés à fond, quoique vous de» viez montrer de la bonté et de l'affabilité à
» tous à proportion de leur rang.

» Personne n'est plus mal informé que moi » de ce qui se passe à la cour; mais je ne sau-» rais croire que le roi ignore les bruits qui sont » répandus dans tout Paris contre votre con-» duite: ainsi il me paraît capital que vous pres niez des mesures promptes et justes pour em-» pêcher que sa majesté n'en reçoive quelqu'im-» pression, et pour lui montrer avec évidence » combien ces bruits sont mal foudés. La voie » des lettres a un inconvénient, qui est que les » lettres ne peuvent pas répondre comme les s conversations, aux objections qui naissent » sur-le-champ, et qu'on n'a pas prévues; mais » aussi les lettres ont un grand avantage: on y » développe par ordre les faits, sans être inter-» rompu; on y mesure tranquillement toutes s les paroles, on s'y donne même une force » donce et respectueuse qu'on ne se donnerait » pas si facilement dans une conversation. Ce » qui est certain, monseigneur, c'est que vous » avez un pressant besoin de vous précaution-

» ner vers le roi, et de faire taire le public, qui » est indignement déchaîné. Vous ne sauriez » jamais écrire ni agir avec trop de ménage-» ment, de respect, d'attachement, ni de sou-» mission; mais il importe de dire très sortement » de très sortes raisons, et de ne laisser rien dont » on puisse encore douter sur votre conduite.

» Il me revient encore par le bruit public, » qu'on dit que vous vous ressentez de l'éduca-» tion qu'on vous a donnée : que vous avez une » dévotion faible, timide et scrupuleuse sur des » bagatelles, tandis que vous négligez l'essentiel » pour soutenir la grandeur de votre rang et la » gloire des armes du roi; on ajoute que vous » êtes amusé, inappliqué, irrésolu; que vous » n'aimez qu'une vie particulière et obscure; » que votre goût vous éloigne des gens qui ont » de l'élévation et de l'audace; que vous vous s accommodez mieux de donner votre confian-» ce à des esprits faibles et craintifs, qui ne » peuvent vous donner que des conseils désho-» norants; on assure que vous ne voulez jamais » rien hasarder ni engager aucun combat, saus » une pleine sûreté que votre armée sera victo-» rieuse, et que cette recherche d'une sûreté » impossible, vous fait temporiser et perdre les » plus importantes occasions.

» Je suis très convaincu, monseigneur, que » la vérité des faits est entièrement contraire à ()PH

200

770

<u>.</u>

et

» ces téméraires discours; mais il s'agit de dé-» tromper ceux qui en sont prévenus. On dit » même que vos maximes scrupuleuses vont » jusqu'à ralentir votre zèle pour la conserva-» tion des conquêtes du roi; et l'on ne man-» que pas d'attribuer ce scrupule aux instruc-» tions que je vous ai données dans votre s enfance. Vous savez, monseigneur, combien » j'ai toujours été éloigné de vous inspirer de » tels sentiments; mais il ne s'agit nullement » de moi, qui ne mérite d'être compté pour » rien; il s'agit de l'état et des armes du roi, que » je suis sûr que vous voulez soutenir avec toute » la fermeté et la vigueur possible. Je sais que » vous n'avez pris aucun parti de sagesse et de » précaution, que par le conseil des officiers » généraux les plus expérimentés et les plus » exempts de timidité; mais c'est là précisément s ce que le public ne veut pas croire, et par » conséquent, c'est le point capital qu'il importe » de mettre dans un tel point d'évidence, que » personne ne puisse l'obscurcir. Vous avez, » monseigneur, tous les officiers généraux qui » sont autour de vous : rien ne vous est plus aisé » que de les prendre chacun en particulier, et » de les engager tous, sous un grand secret, à » vous donner par écrit une espèce de courte » relation de la manière dont ils ont opiné dans » les principales occasions de cette campagne.

» Ensuite, vous pourrez leur faire entendre » que vous croyez devoir citer au roi leurs té-» moignages, afin qu'ils soient tous prêts à sou-» tenir de vive-voix leur petite relation écrite. » Cet engagement les liera, et les fera tous par-» ler un langage décisif et uniforme; au lieu » que, si vous ne le faites pas ainsi, chacum 59 pourra, malgré sa bonne intention, dire trop » ou trop peu, varier et obscurcir par des ter-» mes faibles de que vous aurez besoin de ren-» dre clair comme le jour. Après avoir posé ce » fondement, vous pourrez nommer au roi tous » vos témoins, en le suppliant de les interroger » lui-même l'un après l'autre. C'est aller jusqu'à so la racine du mal, et ôter toute ressource à » ceux qui veulent vous attaquer dans les points » les plus essentiels.

» Il me semble qu'il convient que vos lettres » dès à présent tendent à ce but d'une manière » très forte, pour les raisons et pour les senti-» ments, quoique très respectueuses et très sou-» mises par rapport à sa majesté. Ensuite, quand » vous serez arrivé à la cour, il sera capital, si » je ne me trompe, que vous fassiez, avec des » manières également fortes et respectueuses, » l'éclaircissement à fond de tous les faits qui » vous justifient, en pressant le roi d'interroger » les principaux officiers; après quoi je souhaite » que vous puissiez, sans perdre un moment,

3) dès que les faits seront échireis à votre dé-» charge, obtenir de sa majesté des gens qui " vous conviennent, pour servir sous vous l'an-» née prochaine. Plus on ose vous attaquer par » les endroits essentiels, plus il vous importe de » continuer à commander l'armée avec les sess cours qui peuvent assurer votre gloire et celle » des armes de sa majesté. Il faut que vos lettrés » commencent cet ouvrage; et que vos discours ss fermes, touchants et respectueux, l'achèvent » dès votre première audience, s'il est possible. >> Quand vous arriverez à la cour, plus on vous » accuse de faiblesse et de tinnidité, plus vous » devez montrer par votre procédé combien » vous êtes éloigné de ce caractère, en parlant s avec force.

» Il est aussi, ce me semble, fort à souhaiter » qu'après que vous vous serez bien assuré des » témoignages décisifs de tous les principaux » officiers, pour éviter les discours politiques » et ambigus, vous les engagiez à parler et à » écrire, dans les occasions naturelles, à leurs » amis, la vérité des faits, pour détromper » toute la France. C'est une chose inouïe qu'un » prince, qui doit être si cher à tous les bons » Français, soit attaqué dans les discours pu- » blics, dans les lettres imprimées, et jusque » dans des gazettes, saus que presque personne » ose contester les faits qu'on avance fausse-

» ment contre lui. Je voudrais que les personnes » dignes d'être crues, parlassent et écrivissent » d'une manière propre à redresser le public, » et à préparer les voies pour rendre votre re-» tour agréable. Ceux qui devraient n'oser point » parler, parlent hautement, et ceux qui de-» vraient crier pour la bonne cause, sont réduits » à se taire. Je ne sais rien de secret ni de par-» ticulier, mais je sais en gros ce que personne » n'ignore: savoir qu'on vous attaque dans le » public sans ménagement.

» On ne peut être plus édifié et plus charmé » que je le suis, monseigneur, de la solidité de » vos pensées et de la piété qui règne dans tous » vos sentiments; mais plus je suis touché de » voir tout ce que Dieu met dans votre cœur, » plus le mien est déchiré d'entendre tout ce » que j'entends. Je donnerais ma vie, non seu-» lement pour l'état, mais encore pour la per-» sonne du roi, pour sa gloire, pour sa prospé-» rité, et je prie Dieu tous les jours sans relâs che, afin qu'il le comble de ses bénédictions. » Je vous crois infiniment éloigné des timi-» dités scrupuleuses dont on vous accuse, et s qu'on m'impute, sur la défense de Lille, » qui est une des principales conquétes du » roi; j'espère que si vous continuez à com-» mander les armées, sans être gêné par des » gens qui ne vous conviennent pas, et ayant » sous vous des personnes de confiance, vous » montrerez à la France et à ses ennemis, com-» bien vous êtes digne de soutenir la gloire » de sa majesté et celle de toute la nation. »

· Cette correspondance si intéressante (1) se termine par une dernière lettre, qui achève de peindre l'ame de Fénélon, et sa tendre affection pour son élève. M. le duc de Bourgogne venait de passer plus de six mois en Flandre, il avait même séjourné long-temps dans le diocèse de Cambrai; et pendant tout cet intervalle, il n'avait osé se permettre une seule entrevue avec l'homme qu'il vénérait et qu'il chérissait le plus. Telle était la contrainte où ils passèrent le reste de leur vie. Dans l'impossibilité où était Fénélon d'épancher son cœur dans toute la liberté d'un entretien particulier, il crut nécessaire de donner au jeune prince, au moment où il se disposait à retourner à la cour, une dernière instruction sur la conduite qu'il devait y tenir. La manière dont il allait s'y montrer, y parler, y agir, pouvait décider de sa gloire, de sa réputation, de son honneur, et même de son inno-

<sup>(1)</sup> Les copies de toutes ces lettres ont été prises sur les originaux de la main de M. le duc de Bourgogne et de Fénélon, par feu M. de Vizes, évêque de Boulogne, chanoine de Cambrai pendant la vie de Fénélon, et honoré des bontés particulières de ce prélat. C'est ce que déclare M. de Vizes lui-même au bas de ces copies.

cence. Ce ne sont plus des reproches sur le passé; ce ne sont plus des conseils devenus inutiles par l'évènement; mais il s'empare du jeune prince au moment où il se présentera devant le roi son grand-père; il lui indique le maintien qu'il doit prendre en l'abordant, le langage qu'il doit parler, les aveux qu'il ne doit pas craindre de faire, la noble fermeté avec laquelle il doit se défendre; il lui dicte jusqu'aux expressions dont il doit se servir.

Lettre de Fénelon au duc de Bour-

« Monseigneur, j'espère que vous ne jugerez » point de moi par l'empressement où vous gogne, no- » m'avez vu sur la fin de cette campagne. Vous (Manuscrite) » pouvez vous souvenir que j'ai passé plus de s dix ans dans une retenue à votre egard, qui » m'aurait attiré votre oubli pour le reste de ma » vie, si vous étiez capable d'oublier les gens » qui ont en l'honneur d'être attachés à votre w personne. La vivacité avec laquelle j'ai rompu » enfin un si long silence, ne vient que de la is douleur que j'ai ressentie sur tous les discours » publics. Oserais-je, monseigneur. vous promposer la manière dont il me semble que vous s devriez parler au roi, pour son intérêt, pour ss celui de l'état, et pour le vôtre. Vous pourriez » commencer par une confession humble et iny génue de certaines choses qui sont peut-être su un peu sur votre compte. Vons n'avez peuts être pas assez examiné le détail par youş-

w même; vous n'êtes peut-être pas monté assez s souvent à cheval pour visiter les postes imu portants; vous n'avez peut-être pas marché n assez avant pour voir parfaitement les fourw rages: c'est ce que j'entends dire à des offis ciers expérimentés et pleins de zèle pour a vous. Vous vous êtes peut-être laissé trop aller » à une je pe sais quelle complaisance pour ss M. de Vendôme, qui aurait eu honte de ne u vous suivre pas, et qui aurait été au désespoir " de courir après vous. Vous n'avez point assez s entretenu les meilleurs officiers généraux en » particulier, de peur que M. de Vendôme n'en s prît quelqu'ombrage. Vous avez peut-être été s irrésolu, et même, si vous me pardonnez ce s mot, un peu faible, pour ménager un homme » en qui le roi vous avait recommandé d'avoir u confiance; vous avez cédé à sa véhémence et s à sa roideur, vous avez craint un éclat qui s aurait déplu au roi. Vous n'avez pas osé plus sieurs fois suivre les meilleurs conseils des s principaux officiers de l'armée, pour ne cons tredire pas ouvertement l'homme en qui le roi s se confiait; nous avez même pris sur votre rése putation, pour conserver la paix. Ce qui en -s résulte, est que votre patience est regardée n comme une faiblesse, comme une irrésolu--» tion, et que tout le public marmure de ce que s vous avez manqué d'autorité et de vigueur.

» Après avoir avoué au roi avec naïveté, toutes » les choses dans lesquelles vous croyez de » bonne foi avoir manqué, vous serez en plein s droit de lui développer la vérité toute entière. » Vous pouvez lui représenter tout ce que les » plus sages officiers de l'armée lui diront, s'il ss les interroge; savoir : que l'homme qui vous » était donné pour vous instruire et vous soula-» ger, ne vous apprenait rien et ne faisait que s vous embarrasser; qu'en un mot celui qui ss devait soutenir la gloire des armes de sa ma-» jesté, et vous procurer beaucoup de réputas tion, a gâté les affaires, et vous a attiré le s déchaînement du public. C'est là que vous » placerez un portrait au naturel des défauts de ss M. de Vendôme: paresseux, inappliqué, s présomptueux et opiniatre; il ne va rien voir, » il n'écoute rien, il décide et basarde tout; » nulle prévoyance, nul avisement, nulle dis-» position, nulle ressource dans les occasions, » qu'un courage impétueux; nul égard pour .» ménager les gens de mérite, et une inaction » perpétuelle de corps et d'esprit.

» Après ce portrait, vous pourriez revenir à se qui peut avoir manqué de votre côté, avec si peu de secours et tant d'embarras. Demans dez avec les plus vives instances, à avoir votre prevanche la campagne prophaine, et à réparer votre réputation attaquée. Vous ne sauriez

ss montrer trop de vivacité sur cet article; il s vous siéra bien d'être très vif là-dessus, et » cette grande sensibilité sera une partie de » votre justification sur la mollesse dont on vous » accuse. Demandez sous vous un général qui » vous instruise et qui vous soulage, sans vouloir » vous décider comme up enfant; demandez un » général qui décide tranquillement avec vons, » qui écoute les meilleurs officiers, et qui n'ait » point de peine de vous les voir écouter; qui » vous mêne partout où il faut aller, et qui pous » fasse remarquer tout ce qui mérite attention; » demandez un général qui vous occupe telles ment de toute l'étendue de la guerre, que y vous ne soyez point tenté de tomber dans s l'inaction et l'amusement. Jamais personne s n'eut besoin de tant de force et de vigueur que # wous en aurez besoin dans cette occasion. Une " conversation forte, vive, noble et pressante, s quoique soumise et respectueuse, vous sera » un honneur insini dans l'esprit du roi et de s toute l'Europe; au contraire, si vous parlez s d'un ton timide et inessicace, le monde entier, s qui attend ce moment décisif, conclura qu'il » n'y a plus rien à espérer de vous, et qu'après » avoir été faible à l'armée, aux dépens devotre s réputation, vous ne songez pas même à la reu lever à la cour. On vous verra vous renfoncer

HISTOIRE DE FÉNÉLON. 178

s dans votre cabinet et dans la société d'un cers tain nombre de femmes flatteuses.

» Le public vous aime encore assez pour dés sirer un coup qui vous relève; mais si ce coup » manque, vous tomberez bien bas: la chose ss est dans vos mains. Pardon, monseigneur, » j'écris en fou; mais ma folie vient d'un excès si de zèle dans le besoin le plus pressant. Je ne » puis que prier, et c'est ce que je fais sans » cesse. »

duc de Bourgogne.

Qu'on nous permette de suspendre un mosur la corres-ment le récit des évènements, par une réflexion Fénélon et du que fait naître la lecture de ces lettres si remarquables. On a souvent exalté avec un enthousiasme factice, le courage des anciens philosophes, la sagesse de leurs leçons, la sublimité de leur morale, et la noble fermeté avec laquelle ils annonçaient la vérité aux rois et aux grands de la terre. Nous osons demander si dans tous les écrits qui nous restent d'Aristote, de Platon, de Sénèque, et de tous les autres personnages de l'antiquité, qui ont parlé à des rois, on trouve quelque chose de comparable à la sévère frauchise de Fénélon avec le duc de Bourgogne? Dans des temps plus modernes, on a vu quelques écrivains plus ou moins célèbres, en correspondance avec des monarques; mais on ne peut s'empêcher d'observer que tandis qu'ils s'étudiaient avec un soin pénible à rechercher et à varier toutes les formes de l'adulation envers les objets de leur culte public, ils se dédommageaient de cette espèce de contrainte dans la liberté d'une correspondance plus intime avec leurs amis.

Ce n'est point au seul mérite d'une morale plus parfaite, ou d'une vertu plus vraie, qu'il faut attribuer cette différence de conduite; elle appartient toute entière aux principes religieux de Fénélon et du duc de Bourgogne. C'est de la religion que Fénélon emprunte toute son éloquence et toute son autorité, pour adresser des reproches, des conseils et des consolations au duc de Bourgogne. C'est dans la religion que le duc de Bourgogne trouve ces grands motifs de courage, de résignation et d'esperance, qui lui donnent la force de résister au malheur et à l'injustice des hommes. Otez à ces lettres le caractère religieux qui les a inspirées, on les réduit à des réflexions justes et raisonnables; mais la froide raison a-t-elle le pouvoir de donner l'excès du courage pour lutter contre l'excès du malheur. A la pensée de ces grandes catastrophes, qui épouvantent l'imagination, on sent assez que, lorsque tout manque sur la terre à ceux qui occupaient une si grande place sur la terre, c'est du ciel seul que peuvent descendre les miracles qui élèvent l'homme au-dessus de

la nature. Nos lecteurs nous demanderont, peutêtre, comment le duc de Bourgogne reçut les terribles leçons que Fénélon osait lui adresser: nous avons sa réponse: elle nous montre tout ce que Fénélon était parvenu à faire du duc de Bourgogne, avec le secours de la religion.

Réponse du duc de Bour-

« Si je n'ai pas répondu plutôt à plusieurs de gogned Féné. » vos lettres, mon cher archevêque, ce n'est lon, Dousi, so pas que j'en aie plus mal recu ce qu'elles con-(Manuscrius) 35 tiennent, ni que mon amitie pour vous en 35 soit moins vive. Je suis ravi de tout ce que » vous m'avez mandé que l'on dit de moi. Vous 'ss pouvez interroger le Vidame'(1) qui vous ren-3 dra cette lettre, sur la suite des faits publics, 's qu'il me serait bien long de reprendre ici. Je s vous parlerai cependant de quelques uns.

> » Je n'ai jamais eu ordre du roi d'attaquer le 's prince Eugène pendant l'éloignement du duc s de Marlboroug; au contraîre, quand il marss cha à M. de Vendôme, du côté d'Oudembourg, 230 le maréchal de Berwick et moi, voulions ras-'s sembler les différents camps qui étaient le 's long de l'Escaut, et marcher au prince Euss gene. L'ordre de marche fut donné, et je l'aus rais exécuté, si nous n'avions trouvé tous ceux

<sup>(1)</sup> Louis-Auguste d'Albert, fils puins du flue de Chevi portait alors le titre de vidame d'Amiens, et sut depuis ducet maréchal de Chaulnes.

» que je consultai d'un avis contraire, et qu'il » fallait plutôt fortifier M. de Vendôme du côté » de Bruges et de Gand. Ceux à qui je parlai » furent MM. d'Artaignan (1), Gassion (2), » St.-Frémont, Cheyladet.

» Les trois bataillons d'Oudenarde sont vrais; » mais on me les exposa séparés de l'armée en-» nemie, et il n'y aurait eu nul combat, si l'on » s'était arrêté à l'endroit où l'on disait qu'ils » étaient, et on ne les trouva point; du moins » les ennemis les fussent-ils venus chercher.

» Sur la Marque, M. de Vendôme n'était » point pressé d'attaquer; il ne reconnut le côté » où était Artaignan que trois jours après son » arrivée, et dès lors le retranchement était for-» mé; les plaines, il est vrai, sont assez grandes; » mais les ennemis y auraient toujours eu un » plus grand front que nous, pour nous enve-» lopper, en débouchant les défilés.

» Je ne me souviens point d'avoir écrit à des » gens indiscrets ce que j'écrivais au roi, en » chiffre, sur l'état du dedans de la ville de » Lille.

» Je vous remets au Vidame sur tout le reste, » dont je ne puis vous faire un plus long détail. » Je profiterai, avec l'aide de Dieu, de vos

<sup>(1)</sup> Il devint maréchal de Montesquiou l'année suivante 1709.

<sup>(2)</sup> Jean, marquis de Gassion et d'Alluye.

» avis. L'ai bien peur que le tour que je vaix n faire en Artois, me faisant finir ma campa-'s gne à Arras, ne m'empéche de vous voir à mon » retour, comme je l'avais toujours espéré ; car y de la manière dont vous étes à la cour, il me » paraît qu'il n'y a que le passage dans votre y ville archiépiscopale, qui me puisse procurer 'n ce plaisir. Je suis fâché aussi que l'éloignen ment où je vais me trouver de vous, m'em-» péche de recevoir d'aussi salutaires avis que y les vôtres. Continuez-les, cependant, je vous n en supplie, quand vous en verrez la néces-» sité, et que vous trouverez des voies absolu-· » ment sûres. Assistez-moi aussi de vos prières, '» et comptez que je vous aimerai toujours de » même, quoique je ne vous en donne pas tou-» jours des marques. »

Louis XIV, convaince qu'il était malheureusement impossible de dégager la citadelle de Lille, ordonna au maréchal de Boufflers de se rendre (1), et au duc de Bourgogne de revenir à Versailles, après avoir mis l'armée en quartiers d'hiver. Louis XIV récompensa le maréchal de Boufflers de la glorieuse défense de Lille, comme il l'aurait récompensé d'une victoire, et la nation entière applaudit à cet acte de justice.

Fénélon n'attendit pas que le duc de Bour-

<sup>(1)</sup> La capitulation fut signée le 8 décembre 1708.

gogne sût arrivé à Versailles, pour exciter les amis de ce prince à amortir les coups qu'on voulait lui porter. Ce moment, comme il l'avait écrit au duc de Bourgogne lui-même, devait être un moment de crise; le jeune prince avait besoin d'être soutenu par des conseils sages et modérés, et par des inspirations fermes et décidées. Il y avait un juste milieu à tenir entre l'excès d'irritation que de si violentes contradictions avaient dû lui causer, et une coupable indifférence sur l'opinion publique. La lettre que Fénélon écrit au duc de Chevreuse, peint avec une effrayante vérité l'état de la cour et celui du royaume, la disposition générale des esprits, le découragement de toute la nation, les dangers actuels, et l'avenir encore plus sinistre dont on étant menacé.

✓ Je me sers, mon bon duc, d'une occasion » sûre pour répondre à votre dernière lettre. Jue de Che-» Vous avez su que la campagne finit par une » conclusion très honteuse. M. le duc de Bour- (Manuscrita.) » gogne n'a point eu, dit-on, pendant la cam-» pagne assez d'autorité, ni d'expérience, pour s pouvoir redresser M. de Vendôme. On est » même très mécontent de notre jeune prince, » parce qu'indépendamment des partis pris pour » la guerre, à l'égard desquels les fautes énor-» mes ne retombent point sur lui, on prêtend 12 qu'il n'a point eu assez d'application pour

Lettre de déc. 1708. » aller visiter les postes, pour s'instruire des » détails importants, pour consulter en par-» ticulier les meilleurs officiers, et pour con-» naître le mérite de chacun d'eux. Voilà, si je » ne me trompe, la vraie source de l'indisposi-» tion générale des militaires, qui reviendraient, » s'ils voyaient au printemps prochaince prince » montant plus souvent à cheval, voulant tout sivoir et tout apprendre, questionnant les gens » expérimentés, et décidant avec vigueur. Mais y il faudrait qu'au lieu de M. de Vendôme, qui » n'est capable que de le déshonorer, et de ha-» sarder la France, on lui donnât un homme » sage et ferme, qui commandat sous lui, qui s méritat sa confiance, qui le soulageat, qui » l'instruisit, qui lui sit honneur de tout ce qui » réussirait, qui ne rejetat jamais sur lui au-» cun fâcheux évènement, et qui rétablit la ré-» putation de nos armes. Cet homme où est-il? » ce serait M. de Catinat (1), s'il se portait

## Cambrai, 24 mars 1712.

<sup>(1)</sup> On voit dans toutes les lettres de Fénélon combien il aimait et estimait le maréchal de Catinat. Nous avons celle qu'il écnivit à l'abbé Pucelle, neveu du maréchal, à l'occasion de sa mort; elle peut être rapportée comme un titre honosable pour une mémoire déjà si honorée.

<sup>«</sup> Le mauvais état de ma santé a retardé, monsieur, le compliment que je vous dois sur la perte que vous avez faite de M. le maréchal de Catinat. « On ne peut aimer l'état sans regretter

» bien. Mais ce n'est ni M. de Villars, ni la plu-» part des autres, que nous connaissons. M. de » Berwick, qu'on louait fort en Espagne, n'a » pas été sort approuvé en Flandre; je ne sais » si la cabale de M. de Vendôme n'en a pas » été cause. Il faudrait de plus à notre prince » quelque homme en dignité auprès de lui; s plût à Dieu que vous y fussiez; vous auriez s pur lui donner plus d'action pour contenter » les troupes. Ce qui est certain est qu'il de-» meurera dans un triste avilissementaux yeux » de toute la France et de toute l'Europe, si on » ne lui donne pas l'occasion, et les secours » pour se relever, et pour soutenir nos affaires. » Si M. de Vendôme revient tout seul avec un s pouvoir absolu, il court risque de mettre la

<sup>»</sup> un homme qui l'a si dignement servi, ni honorer la vertu
» sans respecter la mémoire d'un homme qui en a donné tant
» d'exemples. » Sa retraite lui a fait grand honneur, mais elle
ne sera pas imitée. Sa mort me rappelle le souvenir de M. de
Croisilles. C'était un précieux ami; je ne puis penser à lui sans
m'attendrir et sans m'attrister: l'amitié coûte cher, car elle cause
de grandes douleurs. J'espère, monsieur, que la mémoire de
M. de Croisilles, qui m'a aimé, vous engagera à me donner
quelque petite place dans votre cœur; il y a long-temps que je
vous honore de tout le micn avec tous les sentiments qui vous
sont dus. Personne n'est plus parfaitement que je le suis pour
toujours, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,
» Fr., archev. duc de Cambrai. »

» France bien bas, il faut savoir faire ou la sure, ou la paix. Il faut dans cette extré» mité un grand courage ou contre l'ennemi 
» pour l'abattre malgré ses prospérités, où con» tre soi-même, pour s'exécuter sans mesure, 
» avant qu'on tombe encore plus bas, ou qu'on 
» ne soit plus à portée de se faire accorder des 
» conditions supportables.

» Pour le jeune prince, s'il est mou, amusé » et faible en arrivant à la cour, il demeurera » méprisé et hors d'état d'avoir sa revanche. Il » faut qu'il parle avec respect et fermeté; qu'il s avoue les torts qu'il peut avoir; qu'il peigne » M. de Vendôme au naturel; qu'il mette toute » la campagne devant les yeux du roi; qu'il dess mande à relever son honneur et celui des ar-» mes de S. M., en commandant l'année pro-» chaine avec un bon général sous lui. S'il » ne presse pas avec une certaine vigueur, il » demeurera dans le bourbier. Il faut le faire en » arrivant. La réputation de ce jeune prince est » sans doute plus importante à la France qu'on » ne s'imagine. Rien ne décrédite tant le roi et » l'état dans les pays étrangers, que de voir son » petit-fils avili à la tête des armées, n'ayant souş » lui pour général qu'un homme qui ne sait ni s prévoir, ni préparer, ni douter, ni consulter, ni aller voir; qui se laisse toujours surpren-» dre; qu'aucune expérience funeste ne cor-

» rige; qui se slatte en tout, qui est décon-» certé au premier mécompte; enfin, qui fait » la guerre comme M. le duc de Richelieu joue, » c'est-à-dire, qui hasarde tout sans mesure, » dès qu'il est piqué. Si les ennemis au prins temps entament notre frontière déjà à demi-» percée, rien ne les pourra arrêter dans la Pis cardie. Vous connaissez l'épuisement et l'in-» disposition des peuples, Dieu veuille qu'on y » pense; mais on ne pourra se résoudre ni à » changer de méthode pour la guerre, ni à s'exé-» cuter violemment pour la paix; et l'hiver, » déjà fort avancé, finira avant qu'on ait pris » de justes mesures. M. de Chamillart me dit en » passant ici, que tout était désespéré pour » soutenir la guerre, à moins qu'on ne pût » tenir les ennemis affamés dans cette fin de » campagne, entre le canal de Bruges, l'Es-» caut, et notre frontière d'Artois. Toutes ces » espérances sont évanouies, mais M. de Cha-» millart, qui me représentait très fortement » l'impuissance de soutenir la guerre, disait » d'un autre côté qu'on ne pouvait point cher-» cher la paix avec de honteuses conditions. » Pour moi, je sus tenté de lui dire: ou faites s mieux la guerre, ou ne la faites plus si vous » continuez à la faire ainsi. Les conditions de n la paix seront encore plus honteuses dans un

ss an qu'anjourd'hui; vous ne pouvez que per-», dre à attendre. Si le roi venait en personne M sur la frontière, il serait cent fois plus embau-» rassé que M. le duc de Bourgogne; il verrait si qu'on manque de tout, et dans les places, en y cas de siège, et dans les troupes, fante d'arp gent; il verrait le découragement de l'armée, s le dégoût des officiers, le relachement de la » discipline, le mépris du gouvernement, l'as-» cendant des ennemis, le soulèvement secret », des peuples, et l'irrésolution des généraux, » dès qu'il s'agit d'hasander quelque grand a coup. Je ne saurais les plamer de ce qu'ils hé-» sitent dans ces circonstances; il n'y a aucune » principale tête qui réunisse le total des af-» faires, ni qui ose rien prendre sur soi. Le » branle donné du temps de M. de Louvois est » perdu; l'argent et la vigueur du commande-» ment nous manquent; il n'y a personne qui » soit à portée de rétablir ces deux points es-» sentiels; quant même on le pourrait, il fau-» drait trop de temps pour remonter tous ces » ressorts. On ruine, et on hasarde la France » pour l'Espagne. Il ne s'agit plus que d'un point » d'honneur qui se tourne en déshonneur dès » qu'il est mal soutenu. Ni le roi ni monsei-» gneur, ne peuvent venir défendre la France; » M. le duc de Bourgogne, qui est notre unique n inssource, est malheureusement décrédité, n et je crains qu'on ne fasse: rien de ce qu'il n faut pour relever sa réputation.

» Voilà, mon bon duc, re qui me passe par » l'esprit. Je n'ai point le temps d'en écrire au » jourd'hui à M. le duc de Beauvilliers: maisje » vous supplie de lui communiquer vette lettre; » elle sera, s'il vousplaît, commune entre vous » deux ».

Tel était l'état des choses, horsque le duc de Bourgogne arriva à Versailles; il se conforma exactement aux avis de Fénélon, parla au roi songrand-père avec une noble et respectueuse fermeté, appella en témoignage de tous les détails de sa conduite à l'armée la véracité des généraix les plus distingués par leur mérite et leurs talents et surtout d'upinion de Puységur on pauticulier. Le témoignage d'un homme tel que Puységur (1), était aussi puissant sur l'esprit de Louis XIV, qu'imposant pour tout le corps militaire. On savait qu'il était aussi incapable de succifier la vérité à des calculs d'intérétoud'ambition, que page éclaire dans la science de la guerre.

<sup>(1)</sup> Jacques de Chastenet de Puységur, né à Paris en 1655, maréchal de France en 1754, chevaller des ordres en 1759, mort à Paris le 15 abût 1743, âgé de 88 ans. (Voyez dans les Maneires de St. Simon, un béau pertrait du maréchal de Puységur.)

Le duc de Bourgogne fut pleinement justifié dans l'esprit du roi, des ministres, et de tous ceux qui n'apportaient aucun esprit de parti dans une discussion délicate entre un prince, qui ne donnait encore que des espérances, et un général déjà renommé. Mais on sait assez que l'opinion publique, toujours précipitée dans ses jugements, est toujours plus lente à revenir de ses préventions. Le duc de Bourgogne eut encore à gémir pendant plusieurs années sous le poids de l'injustice et de la calomnie. Il fit tout ce qui dépendait de lui pour reconquérir l'estime et la bienveillance générale par un dévouement ardent et sans bornes; il demanda au roi avec les plus vives instances le commandement d'une armée pour la campagne suivante, et un général moins incompatible avec lui que le duc de Vendôme. Le roi en prit l'engagement, et ·lui destina le commandement de l'armée sur le Rhin; mais lorsqu'il fut question au conseil de régler les fonds, le contrôleur général Desmarêts déclara qu'il lui était absolument impossible de fournir aux dépenses inévitables qu'exigerait la présence du duc de Bourgogne à l'armée; le jeune prince dit sur-le-champ au roi son grand grand-père: « à cela ne tienne; puist » que l'argent manque j'irai sans suite; je vivrai .» en simple officier; je mangerai, s'il le faut, » le pain du soldat, et personne ne se plaindra

» de manquer du superstu, lorque j'aurai à » peine le nécessaire ».

M. de Beauvilliers, qui connaissait l'âme et le caractère de son élève, prit la parole; « sire, » tout ce que M. le duc de Bourgogne a dit, il » le fera ». Mais Louis XIV, accoutumé depuis tant d'années à cette magnificence extérieure, dont il croyait que la majesté du sang des rois devait toujours être environnée, ne put se résoudre à montrer son petit-fils aux provinces et aux armées dans toute la simplicité d'un soldat.

Le ministre des finances était assurément excusable à cette époque de parler du défaut absolu de moyens et d'argent; c'était à la suite de l'hiver de 1709, dont la tradition a conservé un si long souvenir. Toutes les calamités de la nature venaient de frapper la France déjà accablée et épuisée par toutes les calamités de la guerre. La rigueur extrême du froid avait détruit les germes de toutes les productions de la terre, et la disette avait causé des séditions dans un grand nombre de villes et de provinces. La succession d'Espagne, apportée à la maison de France, n'avait été pour la France et pour l'Espagne qu'une longue succession de désastres et de malheurs. La plupart des places, frontières, étaient déjà au pouvoir des ennemis, ou menacée de subir leur joug. La paix était plus

Hiver de

eloignée que jamais. Louis XIV expiait qua, rante ans de prospérités par l'humiliation d'avoir vu rejeter les conditions honteuses qu'il offrait lui-même de sousérire. La paix et le bonbeur de tant de nations étaient sacrifiés à l'ambition du prince Eugène et à l'avarice de Marlboroug, La stupide insolence des Hollandais se vengeait des anciennes hauteurs de Louis XIV. Penacconsumés à vaincre, ils croyaient avoir gagné des batailles d'Hoestet, de Ramillies, d'Ondemarde, et de Malplaquet, parce qu'ils soldaient les armées commandées par Eugène et Marlboroug. La bataille de Mâlplaquet (1,) avait cependant rendu le courage aux armées Francaises; et singt-deux mille ennemis la issée sur le champ de bataille, avaient fait payer bien cher aux allies l'honneur de la victoire.

Ce fot au milieu de tant de désastres, que Fémélon placé sur le principal théâtre de la guerre, Noble géné- moniera ce beau caractère et ces grandes vertus,

les soldats.

rosité de Fé-qui ont autant honoré sa mémoire seque les proles officiers et ductions de son génie. Son palais et, sa ville de Cambrai. devincent l'asile des généraux, des officiers et des soldata malades ion blessés (2). - » Sa maison ouverte et sa table de même, avait \* l'air de celle d'un gouverneur de Flandre, et

<sup>(1)</sup> Bu 11 septembre 1709.

<sup>(2)</sup> Memaires de St.-Simon.

s tout à la fais d'un palais vraiment épiscopal, » et toujours beaucoup de gens 'de guerre dis-» tingués, et beaucoup d'officiers particuliers » sains, malades, blessés logés chez hi, défrayés » etservis, comme s'il n'y en eût qu'un seul, et lui » ordinairement présent aux consultations des » médecins et des chirurgiens; il faisait d'ail-» leurs auprès des malades et des blessés les » fonctions du pasteur le plus charitable, et » souvent il allait exercer le même ministère » dans les maisons et les hôpitaux où l'ou avait 3 dispersé les soldats, et tout cela sans oubli, sans petitesse, et toujours prévenant avec les in mains ouvertes. Une libéralité hien entendue. 's une magnificence qui n'insultait point, et qui n se versait sur les officiers et les soldats, qui n embrassait une vaste hospitalité, et qui » pour la table, les moubles, et les équipages » demeurait dans les justes bornes de sa place; s également officieux et modeste, secret dans » les assistances qui pouvaient se cacher et qui » étaient sans nombre; leste et défié sur les auw tres, jusqu'à devenir l'obligé de ceux à qui il » les donnait, et à le persuader; jamais em-\* pressé, jamuis de compliments, mais d'une » politesse, qui en embrassant tout, était tou-» sours mesurée et proportionnée, en sorte qu'il » setiblait à chacun qu'elle n'était que pour lui, » avec cette précision dans laquelle il excellaît 194 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

s singulièrement; aussi était-il adoré de tous.

» L'admiration et le dévouement pour lui

» étaient dans le cœur de tous les habitants des

» Pays-Bas, quels qu'ils sussent, et de toutes les

» dominations qui les partageaient, dont il était

» l'amour et la vénération ».

, i

Il semble qu'en peignant sous des couleurs si douces et si sensibles le tableau de la vie de Fénélon; M. de St.-Simon ait voulu reposer son imagination et sa plume trop souvent trempée dans le fiel de la satyre.

Féuélon nourrit les armées du roi.

Mais Fénélon ne se bornait pas à des œuvres de charité envers des particuliers. Ce fut à sa générosité personnelle que l'armée du roi dut une grande partie de ses subsistances pendant la campagne qui suivit l'hiver de 1709. Par respect pour le nom seul de Fénélon, les généraux ennemis avaient épargné les terres et les magasins de l'archevêque de Cambrai. S'ils apprenaient que quelque lieu à portée de leur armée, lui appartenait en propre, ils y mettaient aussitôt des gardes, et en faisaient conserver les grains et les bois avec le même soin qu'ils auraient pu apporter, à la sureté fles domaines et des palaisides souverains dont ils commandaient les armées; les bourgaet les villages de Fénélon devenaient des lieux, d'asile, de refuge et de sécurité pour tous les habitants des environs. , 11 har 100 mg :

Mais le duc de Marlboroug porta la délica- Traitremare tesse de ses soins pour Fénélon, jusqu'à une de Marlborecherche de prévoyance et d'attention, dont, roug. il n'est peut-être pas un seul autre exemple dans l'histoire. A la fin de la campagne de 1711, l'armée des alliés se trouvait par sa position à la vue des remparts de Cambrai, et elle séparait l'armée de France de la petite ville de Cateau-Cambrésis, principal domaine des Archevêques de Cambrai. Cateau-Cambrésis était rempli des grains de l'archevêque, et de ceux que les habitants de la campagne y avaient déposés sous la protection du nom de Fénélon. Marlboroug les fit d'abord conserver par un détachement. qu'il y envoya; mais quand il prévit que la rareté des subsistances, dont sa propre armée commençait à manquer, ne lui permettrait pas de refuser à ses soldats la liberté de se pourvoir dans les magasins de Cateau-Cambrésis, il en fit avertir Féuélon; on chargea sur des chariots tous les grains qui s'y trouvaient; et Marlboroug les fit escorter par ses propres troupes jusques sur la place d'armes de Cambrai devenule quartier général de l'armée française.

Cet hommage honorable rendu à la vertu d'un simple particulier par des étrangers acharnés à la ruine de la France, servit à sauver la France elle-même. Fénélon livra tous ses magasins aux ministres de la guerre et des finances; il ne se

"réserva que de qui était strictement nécessaire pour sa consommation, et celles des militaires qui versient lui demander l'hospitalité. Le contrôleur général l'invita à fixer lui-même le prix des grains, qu'il venait de fournir avec tant de ' générosité dans un si pressant besoin. La réponse de l'énélon dut avertir le ministre qu'il avait trouvé dans l'archevêque de Cambrai un munitionnaire général des armées, qui ressemblait peu à ceux avec qui il était dans l'habitude de traiter; « je vous ai abandonné mes bleds, \* monsieur, ordonnez ce qu'il vous plaira; tout s sera bon s.

- Il écrivait en même temps au duc de Chevreuse (1): « si on manquait par malheur d'argent n pour de si pressants besoins, j'offre ma vais-# selle d'argent, et tous mes autres effets, ainsi # que le peu qui me reste de bled. Je voudrais sers vir de mon argent et de mon sang, et non faire s ma cour s. Tel était l'homme qu'on avait eu la perfidie de représenter à Louis XIV comme son ennemi.

Sage mesure : Tant de sacrifices personnels ne suffisaient pour prévenir pas encore à l'immense charité de Fénélon. Il prit une mesure qui décelait un génie aussi éclairé, qu'étendu dans ses vues d'administration: Il avait observé que de dangereux calculs

<sup>&</sup>quot; (t) Manuscrits.

d'intérêt ou de méssance avaient porté la plupart des propriétaires de Flandre à cacher leurs grains, soitpour les soustraire aux réquisitions de l'intendant de l'armée, soit pour en retirer un plus grand bénéfice. Ce défaut de circula, tion avait arrêté l'approvisionnement des marchés publics, et élevé le prix du pain à un taux, " qui surpassait les facultés du plus grand noinbre des habitants, et pouvait amener une crise inquiétante. Fénélon n'avait ni caractère, ni autorité pour réprimer des dangereuses combinaisons de la cupidité; mais il prit le moyen le plus esficace de les déconcerter. Nous trouvons parmi ses papiers l'ordonnance qu'il rendit, et qu'il avait droit de rendre comme seigneur du Cateau-Cambrésis, l'un des plus fertiles cantons de la province. Par cette ordonnance, il ordonnait à tous les fermiers et censitaires dépendants de sa jurisdiction, de faire battre tons leurs grains, et de les porter à un terme fixe aux marchés les plus voisins, en ne se réservant que la quantité nécessaire à leur consommation et à celle de leurs familles. L'exécution de cette ordonnance, qu'il consia à des agents honnêtes et intelligents, fit subitement baisser le prix du bled dans un grand nombre de marchés; les autres propriétaires se hâtèrent d'ouvrir lauts magasins dans la crainte d'une diminution en core plus rapide; tous les marchés se trouverent

successivement approvisionnés; l'équilibre se rétablit dans une juste proportion entre l'intérêt des propriétaires et les besoins des consommateurs, et la Flandre fut préservée de la famine dont elle était menacée par le séjour des armées, et par les malheurs de l'hiver de 1709.

Noble prorédé de l'énélon envers vidence offrit à Fénélon une vengeance noble
l'évêque de
st.-Omer. et éclatante des procédés peu estimables de
l'evêque de St.-Omer.

L'état déplorable de la France en 1708, les revers de ses armées, la pénurie absolue d'argent n'avait pas laissé au gouvernement la possibilité d'acquitter la solde de la garnison de St.-Omer avec l'exactitude et la régularité nécessaires au maintien de la discipline militaire. Le mécontentement entraîna cette garnison à des actes d'insubordination et de licence de la nature la plus inquiétante, dans un temps, où le Haynant, la Flandre et l'Artois se trouvaient ouverts aux armées victorieuses des ennemis. Il paraît que l'évêque de St.-Omer, qui, dans la vue de flatter la cour et les ennemis de Fénélon, avait autrefois (1) montré un zèle si indécent pour aggraver les malheurs et la condantnation de l'archevêque de Cambrai, était resté temoin passif des mouvements séditieux qui

<sup>&#</sup>x27; (1) En 1699.

agitaient sa ville épiscopale. Il avait oublié que les évêques ont aussi leurs jours de bataille, et qu'il est des circonstances où ils doivent sacrifier leurs biens, et même leur vie, pour préserver leur peuple d'un grand malheur, ou d'un grand attentat. Il ne fut pas assez heureux pour sentir qu'il eût été plus glorieux pour lui de ramener des mutins à leur devoir par un acte de générosité, que de censurer avec aussi peu de bonne foi que d'équité les expressions édifiantes du mandement de son métropolitain. L'archevêque de Cambrai sit pour la ville de St.-Omer ce que l'évêque de St.-Omer n'avait point fait, et ce qu'il aurait dû faire. Justement alarmé du sort d'une ville si importante, il ne perdit point des moments précieux à écrire à la cour, ni à exciter les agents de l'autorité, dont le zèle aurait pu se trouver enchaîné par le défaut de moyens. La nature du mal lui indiquait la nature du remède. La révolte de la garnison de St.-Omer pouvait avoir des suites irréparables, avant que le gouvernement eût pu se procurer des fonds. Fénélon trouva dans la confiance qu'inspirait sa vertu, un crédit qui manquait à un monarque absolu et tout puissant. Il se déponilla de tout l'argent qu'il avait à sa disposition, et il emprunta, sur de simples billets signés de lui, toutes les sommes nécessaires pour solder la garnison de St-Omer;

## HISTOIRE DE FÉNÉLON.

il les fit passer sur-le-champ dans cette ville, et la révolte fut appaisée. C'est sans doute un beau trait dans la vie de Fénélon; il en est un encore plus beau. Il est permis de croire que dans une circonstance semblable tous les cœurs nobles et généreux auraient pu disputer à Fénélon le mérite et la gloire d'une telle action; mais il n'appartenait qu'à Fénélon de la laisser oublier. Nous avons un grand nombre de ses lettres qui correspondent à cette époque; elles:sont:adressées à ses amis les plus chers; il n'y laisse pas échapper un seul mot, qui rappelle un devouement dont tant d'autres auraient eu le droit et la pensée de s'enorgueillir. C'est par une lettre manuscrite du cardinal de Bouillon, que nous avons en connaissance d'un fait qui a échappé à tous les historiens. On ne trouvera pas le style du Cardinal de Bouillon aussi pur, aussi facile, ni aussi élégant que celui de Fénélon; mais la sensibilité avec laquelle il parle de cette belle action de son ami, ne permet pas de s'arrêter sur des expressions pen nobles, ou trop communes.

Lettre du cardinal de Fénélon, 12

« (1) Les sentiments naturels et réfléchis de Bouillon à s mon occur sont trop viss sur ce que j'apprends sévrier 1708. » dans l'instant que vous venez de faire de si gé-(Manuscriu.) » néreux (dans le dessein, comme vous y avez » réussi, d'appaiser la garnison de St.-Omer, » et de la faire rentrer dans son devoir ) pour

s que je puisse différer d'un moment à vons » congratuler de ce que vous avez eu une occa-» sion si naturelle, en faisant une action bonne, » noble et chrétienne, et si digne d'un grand et » vertueux prélat français, de vous venger en » quelque façon, en apprenant par votre ver-» tueux exemple, seule vengeance qui nous est » permise par l'évangile, ce que devait faire » dans une telle conjoncture préférablement à s tout autre, un confrère qui en avait usé à » votre égard dans des temps bien douloureux » pour vous et pour vos serviteurs et amis, » d'une manière bien étonnante; et qui ne peu-» vait que lui attirer l'indignation de tous les s homaêtes gens qui connaissent d'autres prin-» cipesque ceux de leurforture. Je vous aveue-» rai ingénument que je ne connais rien de si » doux à un cœur noble et généreux que de s pouvoir se venger ainsi de ses ennemis, et de » ceux qui se sont portés le plus indignement » à nous faire du mal, c'est à dire, eu bien faissant à leur égard, et faisant même des ceu-» vres de surérogation, dans le temps que ces » mêmes personnes ne s'y .sont pas portées, » quoique plus obligéesà le faire, pour remplir » leurs devoirs. Je suis sûr que cette action, » qui vous attirera tant de louanges, et qui devrait ous attirer tant de récompenses dès cette vie n ne vous a guères coûté; et je suis même per:

» suadé qu'au pied de votre crucifix, vous avez s au moins à étouffer des sentiments de com-» plaisance et de joie que vous avez ressentis s en la faisant par le principe d'une vengeance » permise et si naturelle aux grands et nobles » cœurs, tels qu'est le vôtre. Car si je ne comais » rien de si contraire à la nature humaine la » plus parfaite que de pardonner sincèrement, » et de vouloir du bien à ceux qui nous font le sy plus de mal, rien d'un autre côté ne nous pa-» raît plus doux pour un cœur noble et génés reux, qui se trouvant en état de se pouvoir » venger de ceux qui nous veulent et nous font » le plus de mal, ne le font que pour leur faire » du bien, et un bien auquel ils ne s'attendent » pas, tant leur cœur est éloigné de pratiquer la » même chose ».

Le cardinal de Bouillon s'était trompé, lorsqu'il semblait croire que cette belle action de Fénélon devait lui attirer des récompenses dès cette vie. L'archevêque de Cambrai s'attacha à en étouffer le bruit dès le premier moment; il ne voulut pas ajouter aux malheurs de Louis XIV le sentiment pénible que lui aurait fait éprouver un acte aussi éclatant d'insubordination parmi ses troupes. On doit bien penser que la délicatesse de Fénélon fut parfaitement secondée par le ministre, et qu'il se donna bien de garde d'instruire le roi d'un évènement qui pouvait'accuser son imprévoyance ou sa malhabileté.

Si Fénélon savait se venger avec tant de no- Intérde de blesse de ses enuemis, un sentiment encore le prince de plus doux, et non moins conforme au pen-Tingry et le chant de son cœur, le portait à servir ses amis Beauveau par tous les moyens, que ses faibles relations à la cour lui permettaient d'employer avec quelque espérance de succès. On trouve dans un grand nombre de ses lettres les preuves les plus touchantes de son zèle actif et obligeant. L'état de disgrâce où il se trouvait le condamnait souvent à renfermer dans son cœur l'intérêt qu'il portait à ses amis, dans la crainte de leur nuire, au lieu de les servir. Mais aussitôt qu'il appercevait la plus faible lueur d'espérer en leur faveur la justice qu'ils méritaient, il disposait de tout son ascendant sur les ducs de Beauvilliers et de Chevreuse pour les appuyer auprès des ministres. On observe en même temps dans ses lettres qu'il n'accorde jamais son intérêt et sa recommandation qu'à des hommes dont la réputation était si généralement établie, que Fénélon s'honorait, pour ainsi dire, lui-même, en s'honorant du titre de leur ami. Nous ne rappellerons ici que les démarches qu'il fit en faveur de deux hommes aussi distingués par leur naissance, que par leurs qualités personnelles.

«Je vous supplie, mon bon duc, écrivais Fénélon au mo duc de Chereuse, de donner une vreuse, 1". » audience commode à M. le comte de Beau-(Manuséries.), vau (1) qui s'est chargé de vous rendre » cette lettre. Vous connaissez sa naissance, » mais vous ne connaissez peut-être pas son » bon sens, son courage infini, sa simplicité, » sa probité très rare, ni son expérience du » métier de la guerre. Il vous dépeindra au » naturel diverses choses très importantes, si » vous voulez bien le faire parler sans ménage-» gement. De sa part, il se bornera à vous en-» tretenir sur ce qui regarde M. le chevalier » de Luxembourg son ami et son proche parent. » Il y a sujet de craindre qu'on ne veuille ren-» dre de mauvais offices à M. le chevalier de >> Luxembourg sur la commission qu'il avait » eue d'aller occuper le poste de Givry au » centre des lignes près de Mons. Il est fort à » désirer que vous et M. le duc de Beauvilliers » soyez au fait, et qu'on y puisse mettre M. » Voisin, (2) en cas qu'on voulût le prévenir ss en mal. La probité, le bon sens, la bonne vor » lonté et la valeur de M. le chevalier de

<sup>(1)</sup> Pierre-Madeleine de Beauvau du Rivan, lieutenant-général et gouverneur de Douai, nommé chevalier des ordres en 1724.

<sup>(2)</sup> M. Voisin avait remplacé M. de Chamillard dans le département de la guerre, le 10 juin 1709.

» Luxembourg méritent qu'on ait attention à » lui laisser faire son chemin pour le service. »

Nous avons encore une autre lettre de Fénélon qui atteste l'opinion qu'il avait du mérite et des qualités du chevalier de Luxembourg, depuis prince de Tingry.

: «On vient de me dire, écrit Fénélon au duc nde Chevreuse, que M. le maréchal de Choiseul duc de Che-» doit être mort. Je prends la liberté de vous mars 1711. » conjurer de servir M. le chevalier de Luxem-

» bourgpour le gouvernement de Valenciennes. s Il est aimé tendrement des peuples, et c'est par une doudeur soutenite de noblesse, de s bonté et de désinteressement, qu'il se rend naimable. Je serai ravi de le voir dans cette » place. Ne pourriez-vous point, mon bon duc,

» presser un peu en sa faveur M. Voisin.»

Au reste, il n'était pas nécéssaire d'être l'ami du chevalier de Luxembourg pour rendre justice à ses grandes qualités. Les ennemis mémes de la France avaient rendu un hommage honorable à ses talents. Le prince Eugène, digne juge du mérite militaire, voulut après la prise de Namur en 1704 où le chevalier de Luxembourg avait secondé avec tant de zèle la belle défense du maréchal de Boufflers, les conduire luimême à Douay. Il les plaça l'un et l'autre dans le fond de son carrosse, se mettant seul sur ledevant, et fit commander l'escorte par le prinHISTOIRE DE FÉNÉLON.

ce d'Auvergne, déserteur du service de France.

Fénélou eut le bonheur de jouir du succès de ses vœux pour le chevalier de Luxembourg qui fut nommé au gouvernement de Valenciennes. Soit que cette grâce méritée ne fût que le juste prix de ses services, soit que l'utile influence des amis de Fénélon eût contribué à faire valoir un droit légitime, le chevalier de Luxembourg ne pouvait que se trouver heureux de réunir aux titres que lui donnaient sa naissance et ses services, le sussinge d'un ami tel que Fénélon.

Eint déglo-France ca 1710.

· Cependant la France semblait toucher à une rable de la crise, dont l'effet inévitable devait être sa ruine totale. Nous avons un mémoire, écrit de la main de Fénélon, qui paut donner une idée plus exacte de la situation désespérée où elle se trouvait alors; que tous les récits des historieus, que les mémoires mêmes de quelques con. temporains. Ceux-ci ne sont pas toujours à portée d'être bien instruits; ils se livrent souvent à une exagération amère, qui devient une espèce de maladie générale lorsqu'un gouvernement est descendu au dernier degré du découragement et du malheur. Fénélon était placé au centre des évènements, sur le théâtre même de la guerre. Il connaissait également les dangers et les ressources; et sa correspondance intime avec MM. de Beauvillerset de

Chevreuse servait à l'éclairer sur la partie des affaires publiques, qui n'était pas immédiatement sous ses yeux. Il rédigeait ce mémoire pour ces deux amis, avec lesquels il était dans l'habitude de dire tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il sentait. Il n'avait nul intérêt à exagérer la grandeur du mal, ni à affaiblir l'efficacité des remèdes qui auraient pu l'arrêter: cet écrit n'était point destiné à être public; ainsi, il n'a pu être dicté ni par l'humeur, ni par l'esprit de parti. Il fut probablement rédigé dans l'hiver de 1709 à 1710. Le voyage de M. de Torcy à la Haye y est rappelé, et le congrès de Gertruy. demberg, qui eut lieu au mois de Mars 1710, n'était point encore assemblé. Ce mémoire découvre toute la profondeur de l'abime noù la France était tombée, puisque les meilleuds ci-toyens, les ames les plus sortes et les plus généreuses, consentaient à des sacrifices qui inspirent encore au bout d'un siècle un sentiment d'indignation. L'expédient que propose Fénélon, de faire enlever le roi d'Espagne, pour échapper à l'humiliante condition que les ennemis avaient osé proposer à louis XIV, de détrôner lui-même son petit-fils, est une preuve irrécusable de l'état d'abaissement où se trouvait réduit ce monarque, naguère si puis. sant, si heureux, si enivré de sa gloire.

L'étendue de ce mémoire ne nous permet pas

de le transcrire en entier dans cette histoire. Les fragments que nous allons en donner, suffiront pour révêler les sentiments de douleur et d'inquiétude, qui oppressaient l'ame de Fénélon. Ils peuvent également intéresser sous un autre rapport; ils peuvent servir à soutenir le courage dans l'adversité, et attendre avec patience des temps plus heureux. On croit souvent que rien n'égale, que rien n'a jamais égalé l'excès des injustices et des infortunes dont on est la victime; mais en revenant sur les différentes époques de l'histoire, on acquiert la triste conviction de l'indélébile perversité de l'espèce humaine, et de l'héritage de malheurs que chaque génération transmetà la génération suivante.

nuscrits de l'état de la France en 1710.

Mém. ma-.: se Comme chacun de nos ministres traite en Féndon sur » particulier avec le roi ce qui régarde sa char-» ge, je crains que chacun d'eux ne soit guères s en état de rassembler par une vue générale » qui soit juste, toutes ces diverses parties du s gouvernement pour les comparer, pour ju-» ger de leur proportion, et pour les ajuster » ensemble.

> » Pour moi, si je prenais la liberté de juger » de l'état de la France par les morceaux du » gouvernement, que j'entrevoissur cette fron-» tière, je conclurais qu'on ne vit plus que par s miracles; que c'est une vieille machine déla-

» brée qui va encore de l'ancien branle qu'on » lui a donné, et qui achèvera de se briser au » premier choc. Je serais tenté de croire que » notre plus grand mal, est que personne ne » voit le fond de notre mal; que c'est même une » espèce de résolution prise de ne vouloir pas » le voir; qu'on n'oscrait envisager le bout de » ses forces auquel on touche; que tout se » réduit à fermer les yeux, et à ouvrir la main, » pour prendre toujours, sans savoir si on trou-» vera de quoi prendre; qu'il n'y a que le mi-» racle d'aujourd'hui qui réponde de celui qui » sera nécessaire demain, et qu'on ne voudra » voir le détail et le total de nos maux, pour » prendre un parti proportionné, que quand il » sera trop tard.

» Voici ce que je vois et que j'entends dire » tous les jours aux personnes les plus sages » et les mieux instruïtes.

» Le prêt manque souvent aux soldats; le pain » même leur a manqué souvent plusieurs jours; » il est presque tout d'avoine, mal cuit, et plein » d'ordure. Ces soldats mal nourris se battraient » mal selon les apparences. On les entend mur-» murer, et dire des choses qui doivent alar-» mer pour une occasion.

» Les officiers subalternes souffrent à pro-» portion encore plus que les soldats. La plu-» part, après avoir épuisé tout le crédit de m.

## 210 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

» leurs familles, mangent ce mauvais pain de » munition, et boivent l'eau du camp. Il y eu » a eu un très grand nombre qui n'ontpas eu » de quoi revenir de leurs provinces. Beaucoup » d'autres languissent à Paris, où ils deman-» dent inutilement quelques secours au minis-» tre de la guerre; les autres sont à l'armée dans » un état de découragement et de désespoir, » qui fait tout craindre.

» Le général de notre armée ne saurait em» pêcher le désordre de nos troupes. Peut-on
» punir des soldats qu'on fait mourir de faim,
» et qui ne pillent que pour ne pas tomber en
» défaillance? Veut-on qu'ils soient hors d'état
» de combattre! D'un autre côté, en ne les pu» nissant pas, quels maux ne doit-on pas atten» dre? Ils ravageront tout le pays; les peuples
» craignent autant les troupes qui doivent les
» défendre, que celles des ennemis qui veu» lent les attaquer.

» L'armée peut à peine faire quelque mou-» vement, parce qu'elle n'a d'ordinaire du pain » que pour un jour.

» Nos places, qu'on a crues les plus fortes, » n'ont rien d'achevé; on a vu même par les » exemples de Menin et de Tournay, que le » roi y a été indignement trompé pour la ma-» connerie qui ne valait rien. Chaque place » manque même de munitions; si nous perdions » encore une bataille, les places tomberaient: somme un chateau de cartes.

» Les peuples ne vivent plus en hommes, et » il n'est plus permis de compter sur leur pa-» tience; tant elle est mise à une épreuve ou-» trée. Ceux qui ont perdu leurs bleds de mars, » n'ont plus aucune ressource; les autres, un » peu plus reculés, sont à la veille de les per-» dre. Comme ils n'ont plus rien à espèrer, ils » n'ont plus rien à oraindre.

» Les fonds de toutes les villes sont épuisés; son en a pris pour le roi les revenus de dix sans d'avance; et on n'a point de honte de leur demander avec menaces d'autres avances nouvelles qui vont au double de celles squi sont déja faites. Tous les hôpitaux sont saccablés; on en chasse les bourgeois, pour s'lesquels seuls ces maisons sont fondées, et ou s'les remplit de soldats. On doit de très grans des sommes à ces hôpitaux, et au lieu de les payer, on les surcharge de plus en plus chavague jour.

» Les Français, qui sont prisonniers en » Hollande, y meurent de faim, faute de » payement de la part du roi. Ceux qui sont » revenus en France avec des congés, n'osent » retourner en Hollande, quoique l'honneur » les y oblige, parce qu'ils n'ont ni de quoi, » faire le voyage, ni de quoi payer ce qu'ils y doivent chez les ennemis. Nos blessés many quent de bouillons, de linge et de médicay ments; ils ne trouvent pas même de retraite,
y parce qu'on les envoie dans des hôpitaux
y qui sont accablés d'avances pour le roi, et
y sont pleins de soldats malades. Qui-est-ce qui
y voudra s'exposer dans un combat à être blessé,
y étant sûr de n'être ni pansé, ni secouru. On
y entend dire aux soldats dans leur désespoir
y que si les ennemis viennent, ils poseront les
y armes bas. On peut juger par-là ce qu'on
y doit craindre d'une bataille, qui déciderait
y du sort de la France.

» On accable tout le pays par la demande des » chariots; on tue tous les chevaux de paysans: » c'est détruire le labourage pour les années » prochaines, et ne laisser aucune espérance » pour faire vivre ni les peuples, ni les troupes. » On doit juger par-là combien la domination » française devient odieuse à tout le pays.

» Les intendants font, malgré eux, presque » autant de ravage que les maraudeurs; ils en-» lèvent jusqu'aux dépôts publics; ils déplorent » hautement la honteuse nécessité qui les y » réduit. Ils avouent qu'ils ne sauraient tenir » les paroles qu'on leur fait donner. On ne peut » plus faire le service, qu'en escroquant de tous » côtés; c'est une vie de bohêmes, et non pas » de gens qui gouvernent. Nonobstant la vios lencé et la fraude, on est souvent contraint s d'abandonner certains travaux très nécess saires, dès qu'il faut une avance de deux sents pistolés pour les exécuter dans le plus pressant besoin.

» La nation tombe dans l'opprobre; elle de» vient l'objet de la dérision publique. Il n'y a
» plus dans nos peoples, dans nos soldats et
» dans nos officiers ni affection, ni estime;
» ni confiance, ni espérance qu'on se relèvera,
» ni crainte de l'autorité: chacun ne cherche
» qu'à éluder les règles, et qu'à attendre que
» la guerre finisse à quelque poix que ce soit.

» Si on perdait une bataille en Dauphiné, 
» le duit de Savoie entrerait dans des pays pleins
» de Huguenots; il postruit soulever plusteurs
» provinces du royacines. Si en en perdait une
» ch' Flandré, l'ennemi pénètrerait jusqu'aux
» pertes de Paris; quelle resseurce vous reste» rait-il? Jo lignore, et Dieu veuille que quel» qu'un le sache!

s Sion peut faire conter l'argent, nouvrir s les troupes, soulager les officiers, relever la s discipline et la réputation perdues, réprimer s l'audace des sanentis per une guerre vigous reuse, il n'y a qu'à le faire au plutôt; en ce s cas, il serait honteux et horrible de rechers cher la paix avec empressement; en ce cas, s rien ne serait plus mal à propos que d'avoir de le transcrire en entier dans cette histoire. Les fragments que nous allons en donner, suffiront pour révéler les sentiments de douleur et d'inquiétude, qui oppressaient l'âme de Fénélon. Ils peuvent également intéresser sous un autre rapport; ils peuvent servir à soutenir le courage dans l'adversité, et attendre avec patience des temps plus heureux. On croit souvent que rien n'égale, que rien n'a jamais égalé l'excès des injustices et des infortunes dont on est la victime; mais en revenant sur les différentes époques de l'histoire, on acquiert la triste conviction de l'indélébile perversité de l'espèce humaine, et de l'héritage de malheurs que chaque génération transmet à la génération suivante.

nuscrits de l'état de la France en 1710.

- Mém. ma-.: « Comme chacun de nos ministres traite en Fénélon sur » particulier avec le roi ce qui regarde sa charsi ge, je crains que chacun d'eux ne soit guères s en état de rassembler par une vue généralé » qui soit juste, toutes ces diverses parties du s gouvernement pour les comparer, pour ju-» ger de leur proportion, et pour les ajuster » ensemble.
  - » Pour moi, si je prenais la liberté de juger » de l'état de la France par les morceaux du » gouvernement, que j'entrevoissur cette fron-» tière, je conclurais qu'on ne vit plus que par so miracles; que c'est une vieille machine déla-

» Dieu, nompour l'exposer à l'invasion des en-» nemis, comme une chose dont il peut faire » tout ce qu'il lui plaît, mais pour le gouverner » en père, et pour le transmettre comme un de

ss pôt précieux à sa postérité.

Fénélon discute ensuite les différents articles des préliminaires dictés en Hollande à M. de Torcy. Il paraît persuadé que les ennemis n'avaient jamais osé proposer sérieusement à Louis XIV de détrôner lui même son petit-fils, mais qu'ils n'avaient sait qu'insinuer cette mesure, pour obtenir des conditions capables de leur garantir la sincérité de l'engagement pris par le roi d'abandonner l'Espagne à ses propres forces, ou plutôt à sa scule faiblesse. Il est vrai que les allies eux-mêmes, honteux d'avoir seulement osé laisser entrevoir une idée aussi monstrueuse, qui outrageait la nature, et qui avait excité une profonde indignation dans le cœur de tous les Français, avaient ensuite affécté de la désavouer. Mais les mémoires de M. de Torcy, faits pour inspirer une entière con-fiance par la candeur et la bonne ioi qu'ils res-pirent, ne permettent pas de douter que les en-nemis de la France n'eussent insisté sur cette condition avec la plus odieuse perseverance.

M. de Béauvilliers ne souvent valoir au conseil la force des considérations exposées dans ce mémoire, saus laisser soupconner qu'elles qu'on n'a prévu en 1786 qu'une assemblée de notables amènerait nécessairement des états généraux; tant il est vrai que les intentions les plus pures ne garantissent pas toujours de l'erreur, et que l'expérience est nécessaire pour montrer la vanité de ces théories si brillantes, qui séduisent quelquéfois les imaginations vives et les ames honnètes.

Gependant il ne faut pas que, trop aigris par le sentiment de nos malheurs, nous condamnions Fénélon avec trop de précipitation et de sévérité: Il est juste de l'entendre lui même, et il est permis de croîré que si l'on réprouve son opinion, on absoudra ses intentions.

Lettre de Fénélon au duc de Chevreuse, 4 août 1710. (Manuscrits.)

"A Je ne crois point qu'on doive se flatter de Che" l'espérance de rétablir le crédit sur la ruple de l'a prespérance de rétablir le crédit sur la ruple de l'a prespérance de rétablir le crédit sur la ruple de l'a president (à Gertthydemberg). Cette 
" n'especiation (à Gertthydemberg). Cette 
" rupture paraftra injuste et odiense à beaucoup 
" de géns pour les deux premiers mois; mais 
" quand on verra le roi accabler les peuples, 
" rechercher les aises, ne payer point ce qu'il 
" doit, continuer ses dépenses superflues, ha" sarder la France sans la consulter, et ruiner 
" le royaumé pour faire mai la guerre, le pit" blic récommendera à cirler plus hauti que plus 
" mais. If est impossible que le pour paye ses 
" dettes; il est impossible que le point d'extremité 
" le roi, si'll's choses sont au point d'extremité.

» qu'on nous représente; la France est comme » une place assiégée; le refus d'une capitula-» tion irrite le peuple et la garnison; on fait un » nouvel effort pour quatre ou cinq jours, » après quoi le peuple et la garnison affamés » crient qu'il faut se rendre, et acceptent les » plus honteuses conditions. Tout est fait pri-» sonnier de guerre; ce sont les fourches cau-» dines.

» Je ne vois aucune solide ressource que -» celle que vous ne ferez point entrer dans la » tête du roi. Notre mal vient de ce que cette » guerre n'a été jusqu'ici que l'affaire du roi; » il faudrait en faire l'affaire véritable de tout » le corps: de la nation; elle ne l'est que trop » devenue; car la paix étant rompue, le corps '» de la nation se voit dans un péril prochain .» d'être subjugué; de ce côté-là, vous avez un » intérêt clair et sensible à mettre devant les » yeux de tous les Français, mais pour le faire . Dil faut au moins leur parler, et les mettre au s fait. Mais d'un autre côté la persuasion est en dissicile paril s'agit de persuader à tonte la » nationiqu'il faut prendre de l'argent partout où in il en reste, ot que chacun doit s'exéctiter riss goureusements; upour empécher; l'invasion :» prochaint du royaumess Pour parvenir à ce » point, il saudrait que levoi entrat en matière navec un certain nombre de notables des di-

» verses conditions et des divers pays; il faudrait » prendre leurs conseils, et leur faire chercher » en détail les moyens les moins durs de soute-» tenir la cause commune. Il faudrait qu'il se » répandit dans toute noure nation une persua-» sion intime et constante que c'est la nation s entière elle-même, qui soutieut pour son s propre intérêt le poids de cette guerre; il » faudrait que chacun crût que, supposé même » qu'elle ait été entreprise mal à propos, le roi » a fait dans la suite pour la finir et pour dém barrasser le royannie, tout ce qui dépetidait » de lui; mais qu'on ne peut plus rezuler, et so qu'il ne s'agit de rich moins que d'empadher s une totale invasion. En un mot, je voudrais » qu'on laissat aux hommes les plus sages et les , » plus considérables de la nation à charchet les .», reseaurces nécessaires pour sauver la nation : w même. Ils ne seraient pout-être pas d'abord m'sh fait; aussi serait-ce pour les y mettre que » je voudrais les faire entrer dans cet entrem. » Alors chacun dirait en soirmems: il'n'est s plus question du passé; il s'agit de l'avenir; . M prest la nation qui doit se sauvér elle même; p g'est à elle: à trouver des fonds partout dixil , y y, en a pour le salut commun. Il seraitmôme s nécessaire que tout le mende hût à quei l'en » destinerait les fonds préparés » et sorte que » chacua sût convaineu que rien nien serait

s employé aux dépenses de la cour. J'avoue s qu'un tel changement pourrait émouvoir s trop les esprits; et les faire passer tout » à coup d'une extrême dépendance à un s dangéreux excès de liberté. C'est par s la crainte de cet inconvénient, que je ne » propose point dassembler les états génén raux, qui, sans cette raison, seraient très un nécessaires, et qu'il serait capital de réta-» blir; mais comme la trace en est presque » perdue, et que le pas à faire est très glisu sant dans la conjoncture présente, j'y » craindrais de la confusion. Je me bornerais w donc d'abord à des notables que le roi con-» sulterait l'un après l'autre. Je voudrais cons sulter les principaux évéques et seigneurs, n les plus célèbres magistrats, les plus puissants » et expérimentés marchands, les plus riches n financiers même, non seulement pour en tiss rer des lumières, mais encore pour les renn dre responsables du gouvernement, et pour » faire sentir au royaume entier que les plus n sages têtes qu'on peut y trouver, ont part s à ce qu'on fait pour la cause publique....

» ... Pendant que le despotisme est dans l'abon» dance, il agit avec plus de promptitude et
» d'efficacité qu'aucun gouvernement modéré;
» mais quand il tombe dans l'épuisement sans

## 222 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

» crédit, il tombe tout à coup sans ressource ; » il n'agissait que par pure autorité; le » ressort manque; il ne peut plus qu'achever » de faire mourir de faim une populace à demi » morte; encore même en doit-il craindre le » désespoir. Quand le despotisme est notoire-» ment obéré et banqueroutier, comment vou-» lez-vous que les âmes vénales, qu'il a engrais-» sées du sang du peuple, se ruinent pour le » soutenir. C'est vouloir que les hommes inté-» C'est le temps où il faudrait que M. le duc de ss de Bourgogne dît au roi et à monseigneur, ss avec respect, avec force, et peu à peu, d'une » manière insinuante, tout ce que d'autres n'ose-» ront leur dire; il faudrait qu'il le dît devant » madame de Maintenon; il faudrait qu'il mît » dans sa confidence madame la duchesse de s Bourgogne; il faudait qu'il protestat qu'il » parle sans être poussé par d'autres; il faudrait » qu'il fît sentir que tout périt si l'argent man-» que; que l'argent manquera si le crédit ne se » relève, et que le crédit ne peut se relever que ss par un changement de conduite, qui mette » tout le corps de la nation dans la persuasion » que c'est à elle à soutenir la monarchie pen-» chante à sa ruine, parce que le roi veut agir » de concert avec elle. Le prince pourra être » blamé, critiqué, rejeté avec indignation; » mais ses raisons seront évidentes; elles pré-» vaudront peu à peu, et il sauvera le trône » de ses pères. Il doit au roi et à monseigneur » de leur déplaire, pour les empêcher de se ss perdre. En même temps il pourra demander » avec les plus vives instances la permission » d'aller à l'armée comme volontaire; c'est le ss vrai moyen de relever sa réputation, et de » lui attirer l'amour et le respect de tous les » Français. . . . . Vous me diez que Dieu » soutiendra la France; mais je vous demande s's où en est la promesse? avez-vous quelque ga->> rant pour des miracles? il vous en faut sans » doute pour vous soutenir comme en l'air. Les » méritez-vous dans un temps où votre ruine » prochaine et totale ne peut vous corriger; où » vous êtes encore toujours prêt à vous slatter? » Dieu s'appaisera-t-il, en vous voyant humilié » sans humilité? confondu par vos propres fauss tes, sans oser les avouer? et prêt à recommen-» cer, si vous pouviez respirer deux ans?... J'es-» père sans doute que Dieu sauvera la France, » parce que Dieu aura pitié de la maison de St.-» Louis, et que, dans la conjoncture présente, » la France est un grand appui de la catholicité. >> Mais après tout ne nous flattons pas; Dieu n'a » besoin de personne; il saura bien soutenir son » église sans ce bras de chair. D'ailleurs, je vous » avoue que je craindrais autant pour pous les 224 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

» succès que les adversités. Eh! quel moyen y
» aurait-il de nous souffrir, si nous sortions de
» cette guerre sans humiliation complète et fi» nale. Qui est-ce qui pourrait nous corriger,
» après avoir été incurables malgré l'usage des
» violents remèdes? Nous paraîtrions abandon» nés de Dieu dans la voie de notre propre
» cœur, si Dieu permettait que nous resistas» sions à une si horrible tempète; nous ne ver» rions plus alors que des torrents de louanges
» du clergé même. Je puis me tromper, et je
» le suppose sans peine; mais il me semble qu'il
» nous faut ou un changement de cœur par
» grâce, ou une humiliation qui ne laisse nulle
» ressource flatteuse à notre orgueil.

» Vous me direz que le changement du cœur » ne venant point, il faudrait donc une chute » totale. Je vous réponds que Dieu connaît ce » que j'ignore, soit pour donner un cœur nou-» veau, soit pour accabler sans détruire; il voit » dans les trésors de sa providence ce que ma » faible raison ne découvre pas. J'adore ce qu'il » fera sans le pénétrer; j'attends sa décision. Il » sait avec quelle tendresse j'aime ma patrie; » avec quelle reconnaissance et quel attache-» ment respectueux je donnerais ma vie pour la » personne du roi; avec quelle affection je suis » attaché à la maison royale, et surtout à M. le » duc de Bourgogne; mais je ne puis vous cas chermon cœur; c'est par cette affection vive; s tendre et constante, que je souhaite que nos s maux extrêmes nous préparent une viaie s guérison, et que cette violente crise ne soit s pas sans fruit.

s Vous jugez bien, mon bon duc, que cette s' lettre est commune pour vous et pour M. de s, Beauvilliers. J'espère même que vous insinues rez doucement à M. le duc de Bourgogne tout » ce que vous croirez utile et incapable de le s blesser. Mais cette lettre ne doit pas, si je s ne me trompe, lui être montrée; il ne con-» vient pas de lui ouvrir jusqu'à ce point les » yeux sur le roi et sur le gouvernement; il » suffit de lui montrer ce qui est nécessaire pour » le mettre en état de parler avec force; il faut s que Dieu lui mette peu à peu le reste dans » le cœur; il faut que les hommes laissent à » Dieu à achever les derniers traits, et que la s grace les adoucisse par son onction. Pardons nez, mon bon duc, toutes mes imprudences; » je vous les donne pour ce qu'elles valent; si j'ai-» mais moins la France, le roi, la maison royale, » je ne parlerais pas ainsi; d'ailleurs, je sais à s qui je parle s.

Jamais sans doute on n'a peint avec des traits plus énergiques, et déploré avec des accents plus touchants les malheurs de sa patrie; mais le dirons-nous? c'est dans ce tableau si lugu-

bre et si effrayant, que nous trouvons un nouveau sujet d'admirer Louis XIV. Quel devait être ce roi, qui, au milieu de tant de désastres, et dans un moment où toutes les pièces de sa monarchie semblaient tomber les unes sur les autres, et devenir la proie de tant d'ennemis conjurés contre lui, a su conserver ce caractère de grandeur et de fermeté, qui commandait encore le respect à l'Europe, et une soumission sans borne à ses sujets? quelle était la force du ressort qu'il avait donné à l'autorité royale, pour avoir su, dans un tel état de choses, comprimer dans sa main toute puissante l'inquiétude et la légèreté de sa nation, et maintenir tous les ordres de son royaume dans les limites qu'il leur avait prescrites? Ce fut sans doute ce qui sauva la France. Car il est impossible de sonder la profondeur de l'abime où elle serait tombée, si dans une pareille crise, il se fût trouvé des corps assez imprudents, et des sujets assez pervers, pour électriser la multitude, et l'enflammer contre le gouvernement. La plus légère commotion intérieure aurait suffi pour séparer toutes les parties de cette. machine affaissée, et les livrer sans défense aux armées étrangères.

Le motif, ou plutôt le prétexte de la rupture du congrés de Gertruydemberg avait été le juste resus de Louis XIV, de se charger lui-

même de détrôner son petit-fils. Fénélon avait applaudi, comme tous les Français, à ce refus magnanime et partagé le désespoir généreux de leur roi résolu à périr sous les ruines de la monarchie, plutôt que de souscrire à cette indigne abjection. Mais Fénélon pensait que Philippe V était obligé en conscience et en honneur de prévenir un si cruel malheur, en abdiquant volontairement la couronne d'Espagne. Nous avons lippe V doit à ce sujet deux mémoires très curieux de Féné-abdiquer. lon et du duc de Chevreuse.

Fénélon avait établi dans son mémoire tous les motifs puisés dans l'ordre des lois de la nature, de la justice, de la politique et de la reconnaissance, qui défendaient à Philippe V de compromettre, pour son seul intérêt, par une opiniatreté peu résléchie et peut-être inutile, l'héritage de sa propre maison, et la couronne de son père, de son aïeul, de son frère aîné.

Quelque plausibles que fussent ces considérations, elles n'avaient pas entièrement persuadé le duc de Chevreuse, qui leur opposa des considérations également puissantes dans un mémoire que nous avons sous les yeux.

Ce que nous admirons le plus dans cette correspondance intime entre deux hommes vertueux et éclairés, qui discutent une question d'un si grand intérêt, c'est l'esprit de religion, de justice et de vérité, qui dirige toutes leurs vues, toutes leurs pensées, tous leurs arguments. On observe l'espèce de scrupule avec lequel ils pèsent toutes leurs raisons au poids du sanctuaire. Rien peut-être n'est plus honorable pour la religion, que de voir combien ses principes et ses maximes peuvent influer utilement sur la politique, en rectifiant tout ce que les passions humaines y ajoutent si souvent d'injuste.

M. de Chevreuse prétendait que Louis XIV ne pouvait conseiller à son petit-fils, et encore mains exiger de lui, qu'il renoneat à la couronne d'Espague, parce que Philippe V avait un droit légitimement acquis à cette monarchie.

C'est la nature et la légitimité de ce droit que Fénélon discute dans sa réponse (1) à M. de Chevreuse; et il porte dans cette discussion une supériorité de vues, de raisons et d'idées, une simplicité et une clarté qui prouvent qu'il n'était pas moins familiarisé avec toutes les questions politiques qu'avec les controverses théologiques.

Tous les droits prétendus par la postérité de Louis XIV sur la couronne d'Espagne, étaient fondés sur la pullité de la renonciation de la

<sup>(1)</sup> Mémoires manuscrits de Frindlon sur la succession d'Espagne.

reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV.

Mais si Philippe IV n'avait pul légitimement faire renoncer sa fille Marie-Thérèse, Philippe II n'avait pas en davantage le droit de faire renoncer sa fille Catherine, mariée au duc de Savoie.

Or, si la rentonciation de cette dernière était nulle, le duc de Savoie était en droit de réclamerents faveur la contame de Brabant, bien plus ségitimement que ne l'avait fait Louis XIV, à la mort de Philippe IV. Catherine était fille d'un premier lit, au lieu qué Philippe III, dont descendaient Philippe IV et Marie-Thérèse, prétaient enfants que du second lit. Louis XIV: était donc obligé, par une conséquence même des principes qu'il avait établis en 1667, à restituen It Brabant au duc de Savoie.

Eénélon fait ensuitelsenin l'abstirdité de tous ces arguments de jurisconsultes, qui prétohilent appliquer à des traités solènnels, sui lesquels reposent le sort des peuples, la tranquillité des empires, et l'équilibre de l'hurope, des lois partioulières, plus ou moins obsedres, des éoutunes locales, qui ont eu pour objet de régler les limites d'un champ em d'ain pré, ou des transactions prinées entre des familles et des propriétaires.

La renonquation de Marie Thérèse servait de

230 HISTOIRE DE FÉNÉLON. fondement au traité des Pyrénées, et assurait

la paix et la liberté de l'Europe entière.

Ce n'est point là une question du droit civil, mais du droit des gens, qui est d'un ordre supérieur.

Ce n'est que par abus que les filles, mariées dans les pays étrangers, succèdent aux droits de leurs pères.

Une nation n'appartient point en propre à une fille comme un pré ou une vigne. Une nation n'est point une dot.

Lorsqu'un pareil abus est autorisé, il faut au moins l'adoucir et le rectifier, en le subordonnant aux intérêts de la nation, et surtout à l'intérêt de l'Europe entière, pour en conserver l'équilibre.

Le contrat de mariage de Marie Thérèse n'était que l'accessoire. Le traité des Pyrénées était le principal.

L'esprit du traité des Pyrénées était certainement d'exclure la maison de France de la succession d'Espagne.

On aurait beau dire qu'une renenciation est nulle, lorsque la personne qui l'a faite n'obtient pas quelque dédommagement. La couronne de France était un assez beau dédommagement pour Marie-Thérèse.

On avait été jusqu'à alléguer que la dot de

Marie-Thérèse n'avait pas été payée, ce qui devait annuller sa renonciation. Cêtté régle de jurisprudence, qui est très juste pour des particuliers qui ne peuvent être dédommagés autrement des biens auxquels ils renoncent, est inapplicable à une princesse que sa rénonciation seule fait reine de France.

D'ailleurs, de pareilles stipulations de dots entre des têtes couronnées, ne sont que de style. La France n'avait pas plus payé les dots des filles de France, mariées en Espagne, que l'Espagne n'avait payé celles des infantes mariées en France. Mais au pis-aller, le débiteur n'était obligé de payer qu'après la demande.

Mais que gagnerait-on à soutenir que Philippe IV n'avait pas pu obliger sa fille Marie-Thérèse à une renonciation? il s'énsuivrait seulé ment que Lottie XIV n'a pas pu faire renoncer M. le pauphin ni M. le due de Bourgogne à la succession d'Espagne, et que parconséquent, toute la monarchie d'Espagne appartient à M. le dauphin, et non pas à Philippe V.

Eénélon semble même élever quelques dontes sur la liberzé d'esprit dont pouvait jouir Charles II, lorsqu'il signé soit testament, et sur quelques éxpressions de ce testament, qui paraissent plus convenir au prince électoral de Bavière qu'à Philippe V.

Si les lois civiles donnaient à Charles II le

droit de rapeler ses neveux, malgré la renonciation de leur mère; elles pe lui donnaient pas celui de préférer le cadet à l'aîné; ou si, malgré la loi civile, il a eu ce droit, pourquoi Philippe IV n'aurait-il pas eu celui d'exiger une renonciation de sa fille Marie-Thérèse?

Il expose ensuite tous les dangers qui menaceraient la tranquillité de l'Europe, si la ligne directe de Philippe V, ou celle du duc de Bour-

gogne venait à manquer.

Les évènements firent craindre en effet, peu de temps après, de voir justifier l'inquiète prévoyance de Fénélon, et on fut obligé de régler d'avance, dans le traité d'Utrecht, l'ordre de succession aux trônes de France et d'Espagne.

phin, qui étaient encore en puissance de père, n'avaient pas pu accepter le testament de Charn les II., parca que la Entante se trouvait déjà liér par un traité de partage avec l'Angleterre et la Hollande; qu'il avant fallu, avant tout sommer l'empereur d'acceder au traité de partage, et, que se principal sur son refus, que Louis XIV attait qu'es croire dégagé en tens l'Angleterre et la Hollande.

un, mémoire précédent: que Bhilippe V me ter nant la couronne d'Espagne que illé la bonté du l son père et de son frère aîné, la résonichientière

et son propre intérêt, ne lui permettaient pas de laisser la France s'exposer à une ruine iné: vitable, pour s'efforcer de le maintenir sur le trône d'Espagne.

Il finit par convenir qu'il avait d'abord crés que Philippe V avait un véritable droit à la succession d'Espagne; mais qu'en examinant les choses de plus près, il y avait aperçu bien des difficultés; que, dans tous les cas, il n'était pas douteux que ce prince ne fût obligé de renoucer à son droit, bon ou mauvais, sur l'Espagne, pour sauver la France.

Tandis que Louis XIV consentait à rendre à ses ennemis la plupart des conquêtes qui avaient illustré son règne, et qu'il en était réduit à désirer que son petit-fils consentit à descendre du trêne d'Espagne, une suite d'évènements, que les hommes ne pouvaient ni prévoir ni pré- en Europe. parer, a qu'il n'eutpas même été permis d'anmoncer, sans passer pour visionhaire (1), ss devaient mettre un terme aux calamités de la France et de l'Europe.

«Dieu connaît les pensées des sagés du mon-» de (2), et sait combien elles sont vaines. Sa » scule puissance avait place Philippe V sur le » trône d'Espagne: elle seule pouvait l'y indin-

<sup>(1)</sup> Mémoires de Torcy.

<sup>(2)</sup> Momentee de Tercy.

» tenir. Les hommes n'avaient pas conduit ce » grand évènement; celui de la paix ne devait » pas être attribué à leur habileté; mais avant » que d'accorder cette paix à la France, que » Dieu par sa bonté a toujours protégée, le mos ment devait en être précédé par les humilias tions d'un grand roi. Sa résignation satisfit à » la justice divine, et le dieu de miséricorde re-» garda favorablement le monarque et ses peu-» ples.»

Tel est l'humble et religieux aveu du sage ministre (M. de Torcy) qui dirigeait alors les négociations, et qui eut enfin le bonheur de les yoir couronnées par un succès inattendu. Il n'a pas la présomption de s'en attribuer la gloine; et, trop convaincu de l'inutilité de ses voeux et de ses efforts pour ce grand ouvrage, il proclame lui-même que Dieu seul a pu disposer des hommes et des évènements, en déconcertant toutes les conjectures de la prévoyance humaine.

Mort de l'empereur avril 1711.

Marlboroug.

Une simple intrigue de cour renversa en un moment la puissance du duc de Marlboroug en Joseph, 17 Angleterre, et tourna le copur de la reine Anne. Disgrâce de vers des pensées de paix. L'empereur Joseph est frappé de mort dans la fouge de L'age, sans laisser d'enfants mûles. L'archiduc Charles, son frère, lui succède à l'empire, et menace l'Europe de voir réunies sur la même tête toutes les

couronnes de Charles-Quint et de Ferdinand Ier. A ce changement subit de la scène politique, toutes les craintes, toutes les espérances, toutes les intrigues des cabinets changent de direction et d'objet. Ce n'est plus la puissance de la France, c'est celle de l'Autriche qui offre un aspect redoutable; et dans le mouvement général, occasionné par une révolution aussi imprévue, la voix des sages commence à faire entendre des conseils de paix et de modération.

Dans le même temps, un évènement moins Mort du premier dans important pour la tranquillité de l'Europe, et phin, 14 avril qui semblait devoir laisser laire sur la France une longue suite de jours heureux, venait de se passer dans la famille de Louis XIV. Son fils unique, le dauphin, agé decinquante ans, mourut de la petite vérole le 14 avril 1711, trois jours avant que la même muladie enlevat l'empereur Joseph. La mort du dauphin ne faisait disparaître qu'un prince sans crédit et sans influence; elle ne changeait rien au cours des affaires ni à la situation extérieure des écurtisans et des ministres; mais elle fixait tous les regards sur un avenir peu éloigné, en montrantdans le duc de Bourgogne le successeur immédiat d'un s d rax-are roi de soixante-treizeans.

Il est impossible de peindre avec des traits plus viss que l'a fait M. de St. Simon, toutes les agitations de la cour en ce moment. Nous n'ex-

trairons de oe tableau (1) intéressant que ce qui a rapport à Fénélon et à ses amis.

" On peut imaginer quels furent les senti" ments du duc de Beauvilliers, le seul homme
" peut-être pour lequel Monseigneur (le pre" mier dauphin) avait concu une véritable aver" sion, jusqu'à ne l'avoir pu dissimuler, laquelle
" était sans desse bien soigneusement fomentée.
" En échange, Beauvilliers voyait l'élévation
" inespérée d'un pupile, qui se faisait un plaisir
" secret de l'être encore, et un homneur public
" de le montrer, sans que riém ent pu le faire
" schanger là dessais.

si libonnête homense dans l'amour de l'état, » l'homutelde bien dans le désir du progrès de u la verte och sons ce puissant auspice, un autre M. de Cambrai dans Beauwilliers, se voyait à sportée de servir utilement l'état et la verte, s de préparer le retour de ce chat archevêque, set de la faire un jour son opopénateur en tout. s. A travers la candeur et la terin Miplus pord, se animoste d'humanité, inséparable de l'homme, A faisait goûter à célui-ci un élargiesement de 41 contract d'esprit imprévu, une aisc pour des midessips, utiles qui se remplissaient comme s d'eux-mêmes; une sorte de dictature enforç Hirt of our while is printed at the little 20 (10) Tabléau de da le coute de Francé en a 717. Mémoires de Ste-Simone Supplient, town IV apagrayout of the things

ss d'autant plus savonreuse, qu'elle était plus » rare et plus pleine, moins étendue et moins s contredite, et qui par lui se répandait sur les s siens. Persécuté au milieu de la plus éclatante ss fortune, et poussé quelquefois jusqu'au ders nier bord du précipice, il se trouvait tout d'un s coup fondé sur le plus ferme rocher; et peut-» être ne regarda-t-il pas sans quelque complais sance ces mêmes vagues, de la violence des-» quelles il avait pensé être emporté quelques fois, ne pouvoir plus que se briser à ses pieds. s Son Ame, toutefois, parut toujours dans la » même assiette: même asgesse, même modé-» ration, niême attention, même douceur, mê-» me accès, même politesse, même tranquillité, » sans le moindre relan d'élévation, de distracs tion, d'empressement. Une autre cause plus » digne de lui le comblait d'allégresse. Sûr du s fond du nouveau dauphin, il prévit son triom-» phe sur les cœurs et sur les esprits, dès qu'il s serait affranchi et en sa place; et ce fut sur » quoi il s'abandomna secrètement avec nous à sa » sensibilité.

» Chevreuse, un avec lui dans tous les temps » de leur vie, s'éjouit avec lui de la même joie, » et y en trouva les mêmes motifs, et leurs fa-» milles s'applaudirent d'un consolidement de » fortune et d'état, qui ne tarda pas à paraître. » Mais celui de tous à qui cet évènement dess vint le plus sensible, sut Fénélon, archevêque ss de Cambrai. Quelle préparation! quelle apss proche d'un triomphe sûr et complet! quel ss puissant rayon de lumière vint à percer tout ss à coup une demeure de ténèbres!

» Confiné depuis douze ans dans son diocèse, » ce prélat y vieillissait sous le poids inutile de » ses espérances, et voyait les années s'écouler s dans une égalité qui ne pouvait que le désess'pérer (1). Toujours odieux au roi, à qui pers sonne n'osait prononcer son nom, même en s choses indifférentes; plus odieux encore à » madame de Maintenon, parce qu'elle l'avait » perdu; plus en butte que nul autre à la terrible » cabale qui disposait de Monseigneur, il n'avait » de ressource qu'en l'inaltérable amitié de son » pupile, devenu lui-même victime de cette ca-» bale, et qui, selon le cours ordinaire de la na-» ture, devait l'être trop long-temps, pour que » son précepteur pût se flatter d'y survivre. En s un clin d'œil ce pupile devient dauphin, en » un autre il parvient à une sorte d'avant-» règne....

» Dans ce grand changement de scène, il ne

<sup>(1)</sup> M. de St.-Simon n'aimait que la cour, ne voyait que la cour, et croyait qu'on ne pouvait être heureux qu'à la cour et par la cour. Il ne connaissait pas personnellement Fénélon, et il lui prête, sans s'en apercevoir, ses propres sentiments.

» parut d'abord que deux personnages en posss ture d'en profiter : le duc de Beauvilliers ; et s par lui le duc de Chevreuse, et un troisième » en éloignement, l'archevêque de Cambrai. s Tout rit aux deux premiers tout à coup; tout s s'empressa autour d'eux, et chacun avait été » leurs amis de tous les temps; mais en eux les » courtisans n'eurent pas affaire à ces champi-» gnons de nouveaux ministres, tirés en un » moment de la poussière, et placés au timon » de l'état, ignorants également et d'affaires et » de cour, également enorgueillis et enivrés, » incapables de résister, rarement même de se » défier de ces sortes de souplesses, et qui ont » la fatuité d'attribuer à leur mérite ce qui n'est » prostitué qu'à la faveur. Ceux-ci; sans rien. » changer à la modestie de leur extérieur, ni à » l'arrangement de leur vie, ne pensèrent qu'à » se dérober le plus qu'il leur fut possible, aux » bassesses entassées à leurs pieds.....

» On peut bien croire, que MM. de Beauvil- Conduite de s liers et de Chevreuse ne laissèrent pas refroi- M. le duc de Bourgogue, » dir dans le coeur du nouveau dauphin ses viss devenu dau-» sentiments pour l'archevêque de Cambrai.

s Leur premier soin sut de porter le jeune » prince à des mesures encore plus grandes : à » un air de soumission et de respect encor plus » marqué, à une assiduité habituelle auprès du » roi, si naturellement jaloux, et déjà éprouvé

s tel en diverses occasions par son petit-fils.

Secondé à souhait par sa jeune et adroite

épouse, il redoubla ses soins auprès de mada
me de Maintenon, qui, dans le transport de

trouver un dauphin sur qui sûrement comp
ter, au lieu d'un autre qui ne l'aimait pas, se

livra à lui, et par cela même lui livra le roi.

Les premiers quinze jours rendirent sensible

à tout ce qui était à Marly un changement si

extraordinaire dans le roi, si réservé pour ses

nefânts légitimes, et si roi avec eux.

» Plus libre dans tous ses mouvements, par » un sigrand pas, le nouveau dauphin s'enhar-» dit avec le monde, qu'il redoutait du vivant » de monseigneur, parce que, quelque grand s qu'il fût, il en essuyait des brocards applau-» dis. C'est ce qui lui domnait cette timidité qui » le renfermait dans son cabinet, parce que co » n'était que là qu'il se trouvait à l'abri et à » son aise; c'est coqui le faisait paraître sauvage, ss ce qui lefaisait craindre pour l'avenir, tandis » qu'en butte à son père, peut-être alors au s roi même, contraint d'ailleurs par sa vertu, s exposé à une cabale audacieuse, étrans ger enfin au monde en général, comme s monde, il menait une vie d'autant plus obs-» cure, qu'elle était nécessairement plus éclai-» rée, et d'autant plus cruelle, qu'il n'en en-» visageait point de fin.

\* Maistontà, coup la mort d'un père, press gue son sansmi, et dont il prend la place, » dissipe une insolente cabele, tient le monde sign respect, en auchtigh, ien empressement; siles personnages les plus opposés en air de s seinande de la cour en soumanispion surp, quainte. L'enjoué et le frivole, s partie appa shédiocné d'une grande cour, . M à ses pieds per sa jeune et brillante épouse; mat om noit de prince timidel sauvage, couerté «cette vantu préciso, ce savoir déplacé, s cet homme engoncé étrapger dans sa mais.son, contraint en tout, som le voit se montrer s pan degrés, se déployen peu à pau, se dono nier au monde avois nicapule, y être libre "imamijostalente i gei, agréable; tenir le salon de m. Marky, dans, desitemps coupés, présider au n compleasemblé autqui de lui pomme la dise minitéralpotemple ; appl sent et que reçoit anos li elaupxus eletantamesh esperacioal esisè prodesa aisique operation approprie de Unite de proprie de la constance de la constanc esinstruictina i astressie pret aboix et justesse, es:ahanya le bage: courtisan , fit hulminer aux so lauted a desattore caux, d'histoire, convenableadament amends ians arts des occasions matur mindles', dos applications désirables, mais itause gours diderètes det présentées auts: effort » des mais ranement, et example de la seience, mais ranement, et

## 242 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

s comme involontairement, firent tout à la fois s ouvrir les oreilles, les yeux et les cœurs.

» La soif de faire sa cour eut en plusieurs » moins de part à l'empressement de l'envi-» ronner dès qu'il paraissait, que de l'enten-» dre, et d'y puiser une instruction délicieuse » par l'agrément et la douceur d'une éloquence » naturelle, qui n'avait rien de recherché.

» On goûtait d'avance la consolation si né-» cessaire et si désivée de servir un maître futur » si capable de l'être par son fond, et par l'usage » qu'il montrait qu'il saurait en faire.

» Gratieux partout, plein d'attention au ss rang, à la naissance, à l'age, à l'acquit de » chacun, choses depuis si long temps omises » et confondues avec le plus vil peuple de la cour; » régulier à rendre à chacune de ces choses ce » qui leur était dû de politesse, et ce qui s'y » pouvait ajouter avec dignité; grave; mais sans ss rides, et en même temps gai et alse, il est » incroyable avec quelle étomante rapidité es l'admiration de l'esprit, l'estime du seus, s'l'amour du cœur, et toutes les espérances y furent entraînées; avec quelle roideur les s sausses idées qu'on s'en était faites, et voulu s faire, furent précipités, et quel fat l'empres-» sement et l'impétueux tourbillon du changes ment qui se fit à son égard. La joie publique

- ss fit qu'en ne s'en pouvait taire, et qu'on se de se se mandait les uns aux autres, si c'était bien la se le même homme, ou si ce qu'on voyait était s songe ou réalité s.....

La duchesse de Bourgogne n'était pas aussi portée que son mari pour MM. de Beauvilliers et Chevreuse: « elle leur était même opposée » d'inclination et de conduite, et elle était en-'» tretenue dans cette prévention par madame » de Maintenon. Leur vertu trop austère, au gré » de la jeune princesse, parce qu'elle n'en cons naissait que l'écorce, lui faisait peur par leur, » insluence sur le dauphin; elle les craignait ens core par un endroit plus délicat, qui était ce-- s lui-là même qui aurait dû l'attacher vérita-- » blement à eux, si avec tout son esprit, elle efit su ; » discerner les effets de la vraie piété, de la vraie » vertu, de la vraie sagesse, qui est d'étouffer et. » de cacheravecle plus grand soin et les plus ex-- s'trêmes précautions, tout ce qui peut altérer s la paix et la tranquillité du mariage. J'ai sou-» vent observé, ajouté M. de St.-Simon, coms bien les deux ducs étaient constamment at-- ss tentifs à ne laisser rien arriver jusqu'à M. le s duc de Bourgogne de tont ce qui aurait pu » l'alarmer sur un sujet si délicat. Ainsi la jeune · » princesse tremblait des avis fâcheux du lieu » même de sa plus entière sûreté».

L'admirable conduite du jeune prince porta

HISTOIRE DE VÉNÉLON.

Louis XIV Louis XIV. à déroger tout à coup à son carrade Bourgogne tère, jà l'inflexibilité de ses mazimes pulitiques; :à cette jalousie du pouvoir suprême confirmée

par une habitude de cinquante aus.

... K.(I.) Toute la cour fut étrangement surptise. , a lorsque le rois ayant retenu un matin le non-. 15 veau dauphin seul dans sun cabinet, ordonna \_s,le même jour à ses ministres d'aller travailler " w. chez, le jeune prince toutes les fais qu'il : les is manderait, et sans être mande angore, de lui saller rendra compte de toutes les affaires, s, dont, mue fuis ppaytoutes 34 aurait ordonné s, de le faire, I day on

., . s. Il. plest gas saci de rendre la mapyement . ja prodigious arts si diusy pactifing his apposé a tugorit, à l'esprétuaux sub nios, mes ak l'usigo ikuroi aki donstant jasquialors ; samilançüsdu vinimage suden albu zaçıtığını. - sopotir lei sletiphino qui tijallait dieslen moins 286 appli à duiriemettrounte, grantle partie de la thisimposition des affairesi Codet uni coup desfou--modre sur les ministres dont ils se trombésent elin lament étourdis, qu'illemieu quirent anather . w Netopnament, ná lejdégandártanánt :. . . . . . an Quelle shutepenn de kelahonyeneti mie didvoir · Mà compter ance into prince an animalatait plus s ridu entite lui et le trônes qui sétait capable.

<sup>(1)</sup> Mémpires de Sie Simon.

silaborieux, éclairé, avec un esprit juste, supé-» rieur, qui avaitacquis sur un grand fonds tout! s sait depuis qu'il était dans le conseil, à qui » menne manquait pour les éclairer; qui, avec-» ces qualités, avait le cocur! bon, était juste,! s aimait l'ordre; qui avait du discernement, de » Fattention, de l'application à suivre et à démêler; qui savait tourner et approfondir; » qui ne se payait que de choses, et point de » langage, qui voulait déterminément le bien » pour le bien; qui pesait tout au poids de la s conscience; qui par un accès facile et une cu-» riosité estimable, voudrait être instruit de s tout; qui saurait comparer et apprécier les s choses, se défier, et se confier à propos par s un juste discernement's.

Tel était, et tel apparut tout à coup l'élève de Fénélon.

Nous avons cru nécessaire de rapporter ce long fragment des Mémoires de St.-Simon; il a été écrit par un témoin oculaire, un observateur attentif et instruit; il a été écrit après la mort du jeune prince, et dans un temps où l'intérêt et la flatterie n'ont eu aucune part au sentiment qui l'a dicté; il sert à expliquer les jugements contradictoires qu'on a portés sur M. le due éle bourgogne à des époques différentes; il devait naturellement entrer dans la vie de Fénélon, puisque Fénélon avait consa-

cré sa vie à préparer à la France un tel roi; ilmontre enfin que le duc de Bourgogne était digne de concevoir, et capable d'exécuter les plans de gouvernement, que Fénelon lui proposa et que nous ferons bientôt connaître.

Conseils de

Aussitôt que Fénélon sut instruit de la mort Fénélon au du premier dauphin, et de l'élévation préphin, avril maturée, où cette espèce d'association à l'Em-(Manuscrits.) pire plaçait le duc de Bourgogne, il erut devoir lui adresser des conseils conformes à ses nouvelles destinées. Ce n'est plus Mentor, dont la voix douce et paternelle apprend au jeune Télémaque à régner sur les rochers sauvages de la petite île d'Ithaque. C'est un pontife, armé de la puissance et de la majesté de la religion, qui vient révèler, au nom du ciel, à l'héritier d'un grand empire les devoirs redoutables qui lui sont imposés; et tandis que des courtisans adulateurs et des ministres tremblants ne parlent au duc de Bourgogne que de sa puissance et de l'éclat du rang suprême, Féuélon dans ses leçons augustes et sévères, no lui retrace que de grands dangers et de grandes obligations. Telle est l'espèce d'impression solennelle et religieuse qu'on éprouve, en lisant la lettre que Fénélon adresse au duc de Beauvilliers, pour être mise sous les yeux du nouveau dauphin.

« (1) Dieu vient de frapper un grand coup;

<sup>(1)</sup> Manuscrits,

mais sa main est souvent miséricordieuse, jus-» que dans ses coups les plus rigoureux. Nous. navons prié dès le premier jour; nous prierons s encore. La mort est une grace en ce qu'elle est » la fin de toutes les tentations: elle épargue la n plus redoutable de toutes les tentations d'icis bas, quand elle enlève un prince avant qu'il n règne. Ce spectacle affligeant est donné au » monde, pour montrer aux hommes éblouis » combien les princes, qui sont si grands en ap-» parence, sont petits en réalité. Heureux ceux » qui, comme St.-Louis, n'ont jamais fait usage » de leur autorité, pour flatter leur amour pro-» pre, qui l'ont regardée comme un dépôt qui-» leur est confié pour le seul bien, des peuples. » Il est temps de se faire aimen, craindre, ess timer. Il faut de plus en plus tâcher de plaire » au roi, de s'insinuer, de lui faire sentir un at-» tachement sans bornes, de le ménager, et de » le soulager par des assiduités et des complai-» sances convenables. Il faut devenir le con-» seil de sa majesté, le père des peuples, la cons solation des affligés, la ressource des pau-» vres, l'appui de la nation, le désenseur de » l'église, l'ennemi de toute nouveanté; il faut, » écarter les slatteurs, s'en désier; distinguer le » mérite, le chercher, le prévenir, apprendre à » le mettre en œuvre, écouter tout, ne croire, » rien sans preuve, et se rendre supérieur à 
» tous, puisqu'on se trouve au-déssus de tous.

» Celui qui fit passer David, de la houlette au 
» sceptre de roi, donnera une bouché et une 
» sagesse à laquelle personne ne pourra résise 
» ter, pourvu qu'on soit simple, réclient, dé 
» faut de soi même pour soit simple, réclient, dé 
» faut vouloir être le pèré, et non le maître.

» Il ne faut pas que tous soient à un seul; 
» mais un seul doit être à tous, pour faire 
» leur bonheur ».

· On peut bien croire que l'énélon n'apprit pas sans la plus douce satisfaction les succes du duc de Bourgogne à la cour et dans le public, l'espèce d'autorite que sa sage conduite lui domait déjà dans le gouvernement et dans l'opinion et le retour subit de tous les cocurs et de tous les esprits en sa faveur. Il porta son attention à diriger tous ses pas dans cette nouvelle carrière, qui offrait de grandes dissicultés à côté de grandes facilités. Dans l'impossibilité d'entretenir directement avec le jeune prince une correspondance habituelle, dans un moment où il était sans doute plus surveillé que jamais, et où Louis XIV n'aurast point pardonne à son petit-fils de s'abandonner aux inspirations de son ancien précèpteur, Fénélon se servait du dut de Chevreuse comme de l'intérmédiafic le

plus mile et le plus naturel, pour faire arriver jusqu'au nouvéau dauphin ses conseils, ses leçons et ses voeux.

ss'If y avait déjà des années que le duc de Beauss villiers (1), avait initié le duc de Chevreuse s auprès du duc de Bourgogne, et qu'il l'avait s accoutumé à le considérer comme une seule so chose avec lui. Le liant naturel et la douceur' s de l'esprit de Chevreuse, sou savoir, et sa » manière de savoir et de s'expliquer, ses vues » fleuries, quolqu'un peu sujettes à se perdre, » sureut des qualités faites pour plaire à ce » jettie prince, avec lequel il avait souvent de » longs tête-à-lête, et qui le mirent si avant » dans sa confiance, que M. de Beauvilliers ss'en servait souvent pour des choses, qu'il » crut plus à propos de faire présenter par son s beau-frère, que par lui-même. Comme ils n'és talent qu'un, tout marchait en eux par le » même esprit, coulait des mêmes principes, ss tendait au même bnt, et se référait entr'eux s deux, en sorte que le prince avait un seul » conducteur en deux différentes personnes, » et qu'il avait pris beaucoup de goût et de » confiance au duc de Chevreuse, qui depuis ss long-temps était bien reçu à lui dire tout ce » qu'il pensait de lui et ce qu'il désirait sur sa

<sup>(1)</sup> Mémoires du duc de St.-Simon.

s conduite, et toujours avec des intermèdes s'histoire, de science, et de piété, s

D'ailleurs le caractère du duc de Beauvilliers, était naturellement plus froid, plus circonspect, et plus réservé que celui du duc de Chevreuse; il aimait mieux attendre la confiance de son élève, que la prévenir, et le jeune prince, toujours assuré de trouver dans la tendresse de son ancien gouverneur les conseils les plus désintéressés, et les consolations les plus pures, venait entretenir sans cesse auprès de lui cet amour de la vertu et du bien public que ses instituteurs avaient allumé dans son coeur, comme le feu sacré, symbole du salut de la patrie.

« On peut dire de ces deux heaux-frères (1), y qu'ils n'étaient qu'une ame, et que M. de se Cambrai en était la vie et le mouvement. Leur abandon pour lui était sans bornes; se leur commerce secret était continuel; il était sans cesse consulté sur les grandes et les pestites choses, publiques, politiques, domes tiques. Leur confiance etait entre ses mains; se jeune prince se consultait par eux, et c'éstait par eux que s'entretenait cette amitié, se cette estime, cette confiance si haute et si se connue qu'il eut toujours pour Fénélon. Il.

<sup>(1)</sup> Mémoires du duc de St.-Simon.

s comptait les entendre tous trois, quand il s écoutait l'un deux. s

Ce concert si parfaitement établi, dont aucune cour n'a peut-être offert un second exemple, donnait au duc de Chevreuse la facilité de voir à chaque instant le nouveau dauphin, et de lui communiquer toutes les lettres de l'archevêque de Cambrai, sans inconvénient, sans danger, sans alarmer l'esprit ombrageux du roi et de madame de Maintenon, et sans offrir de prétexte à la jalousie des ministres.

M. de St.-Simon nous a peint l'admirable conduite du jeune dauphin dans sa nouvelle position, et la lettre suivante de Fénélon nous fait voir qu'elle lui avait été tracée, jusques dans les plus petits détails, par son sage instituteur.

« Le P. P. (M. le duc de Bourgogne ) doit » prendre sur lui, plus que jamais, pour parai- duc de Che-» tre ouvert, prévenant, accessible et sociable. y Il faut qu'il détrompe le public sur les scru- (Manuscrits) sopules qu'on lui impute; qu'il soit régulier s en son particulier, et qu'il ne fasse point » craindre à la cour une réforme sévère, dont » le monde n'est pas capable; et qu'il ne fau->> drait même mener qu'insensiblement, si elle s était possible; nous allons prier pour lui. Il » ne saurait trop s'appliquer à plaire au roi, » à lui éviter les moindres ombrages; à lui faire

Lettre de Fénélon au vreuse, 12 mai 1711.

ss sentir une dépendance de confiance et de sentire une dépendance de confiance et de sentire dans le travail, et sa lui parler avec une force donce et respectueuse, qui croisse pen à peu. Il ne doit se dire que ce qu'on peut porter; il faut avoir préparé le cœur, avant de dire les vérités pénibles, auxquelles on n'est pas accoutus mé. Au reste, point de puérilités, ni de misseules en dévotion. On apprend plus à gous verner, en étudiant les hommes, qu'en étus diant les livres. s

Déjà la réputation du nouveau dauphin s'étendait rapidement de Versailles et de Paris jusqu'aux extrémités de la France, et Fénélou commençait à jouir du succès de ses soins et de ses vœux. Toutes les lettres qui arrivaient à Cambrai de toutes les parties du royaume, attestaient unanimement l'espèce d'abandon avec lequel tous les cœurs se livraient aux espérances d'ordre et de bonheur qui allaient succèder à tant de confusion, de ténèbres et de calamités. On voit dans une lettre de Fénélon qu'il ne peut se défendre lui même de cette espèce d'émotion générale, mais il n'ose cependant s'y abandonner qu'avec cette mésiance modeste, que l'on conserve toujours, lorsqu'on est trop difficile sur le mérité de son propre ouvrage.

« J'entends dire que P. P. fait mieux, que

se sa réputaton se relève, et qu'il aura de l'ausa torité. Il faut le soutenir, lui donner le tour du de Chesides affaires "L'accoutumer à voir par lui mê août 1711. as me, et à décider. Il faut qu'il traite avec (Manuscrits) s les honmes pour découxrir leurs finesses, .s, pour étudier leurs talents, pour savoir s'en » servir malgré leurs défauts. Il faut, le mettre sen train de rendre compte au roi, de le sou-, se lager, jet de lui aider à décider par une ma-Mnière, insimmente de lui proposer son avis; s'il s lesfait avec respectet zèle, il, ne donnera s aucun :ombrage, et sera hientôt cru :Qu'il s, se, donne, tout à Dieu, pour n'agir que, par ,55 son esprit, 8,.

Toutes les réflexions et tous les conseils de :Fénélon au nouveau dauphin n'ant jamais pour objet que l'intérêt de sa propre gloire, et, le, bien, des pepples, qu'il était, appelé à gouverner. Dans ce grand changement de scène, qui devait naturellement amener un si grand changement dans la situation personnelle de Fénélon, "il, ne fait, jamais, un retour sur luimème. Ceux même de sessansis intimes, avec , qui il était le plus, account té à montrer son Ame toute antière, à qu'il pouveit au moins laisser appercevoir l'espérance consolante d'étre réunianec que, syant, que, la mort les séparat pour toujours, lui reprochent souvent dans leurs lettres cette espèce d'abnégation de

Lettre de

HISTOIRE DE FÉNÉLON. 254

lui-même, qui offensait leur amitié. « C'est duc de Che- » vous que vous ne regardez jamais, écrivait nelon, 4 sep- » le duc de Chevreuse à Fénélon, que nous detembre 1711. (Manuscrius.) 35 vous néanmoins regarder, non seulement à » cause de vous, mais pour ne point mettre de » nouveaux obstacles à l'ordre incounu de ss Dién. ss

Empressement des gé-

Plus Fénélon apportait d'attention à serennéraux et des fermer dans l'obscurité de sa retraite, en me pour Féné- changeant rien à l'ordre accontumé de sa vie, et en évitant de réveiller l'inquietude et la jalousie de ses envieux, plus les ambitions particulières s'agitaient autour de lui, et chetchaient à se ménager d'avance le suffrage et la bienveillance d'un prélat, dont le retour prochain à la cour et à la faveur paraissait si Initiate Double clairement annoncé.

> s Le printemps (de 1711) qui est la saison . u de l'assemblée des armées, (1) fit apercevoir » bien distinctement à Cambrai le changement 's qui était arrivé à la cour. Cambrat devint la » seule route de toutes les différentes parties 's de la Flandre. Tout ce qui y servait de gens s de la cour, d'officiers généraux; et meme » d'officiers moins connus, y passèlent tous, » et s'y arrétérent le plus qu'il leui fill possible. « l'énélon y eut une telle cour, et si emprés-

<sup>(1)</sup> Mémoires de St.-Simon.

» sée, qu'il y avait tout à craindre du ressenti» ment et du mauvais effet qui pouvait en
» résulter du côté du roi. On peut juger avec
» quelle affabilité, quelle modestie, quel dis» cernement, il recut tant d'honmages, et le
» bon gré que lui en surent les raffinés, qui,
» de longue main, l'avaient vu et ménagé dans
» leurs voyages en Flandre. Cela fit grand bruit
» en effet, mais l'archevêque de Cambrai se
» conduisit si sagement, que le roi; ni madame
» de Maintenon ne témoignèrent rien de ce
» concours, qu'ils voulurent apparemment
» ignorer. »

Fénélon profita de ce concours de tant d'officiers généraux, empressés à lui plaire par des témoignages de confiance et de dévouement, pour se former une idée exacte de l'état de l'armée et des avantages ou des dangers qui pouvaient naître de la disposition des soldats, et de la présomption des généraux. Il savait que le cabinét de Versailles était parvenu à nouer avec celui de Londres une négociation, dont on pouvait espérer un succès prochain. (1)

Fénélon pensait que dans cette circonstance le parti le plus sage était de temporiser, et d'éviter une bataille qui pouvait conduire

<sup>(1)</sup> Les préliminaires de la paix avec l'Angleterre furent en effet signés à Loudres au mois d'octobre 1711.

l'ennemi victorieux jusqu'ajix, portes de Paris, et déconcerter les dispositions favorables que le pouveau ministère anglais montrait pour la paix; il craignait d'ailleurs que le déquiragement que tant de revers successifs avaient répandu dans l'armés, et le caractère de présomption dont on accusait le maréchal de Villars qui la comprode l'alleur qui la faible et derniène barrière qui protestant la défense intérieure, du revante e qui proteste la faible et derniène barrière qui protestant la défense intérieure, du revante e comproteit par cette raison qu'il blamait la chaleur indiscrète avec laquelle de ministre de la villars à basarder, une bataille:

"" HART IN THE ME A PERIOD OF SHEET OF

» royaume était alors plein de noblesse guer. » rière etaffectionnée, de peuples riches, nom-» breux et zélés; au contraire, vous n'aurez plus » d'armée, ni de ressources pour en rétablir, » si une déroute vous arrivait. L'ennemi en-» trerait en France avec cent mille hommes, » qui en feraient la conquête et le pillage. Ce » serait une invasion de barbares. Paris est à » trente-six lieux de l'armée ennemie; cette ville » est devenue elle seule tout le royaume; en la » prenant, les ennemis prendraient. toutes les » richesses de toutes les provinces; ils tireraient » par violence tout l'argent des financiers, » que le roi ne peut en tirer par crédit. Tout » le dedans du royaume est épuisé, au déses-» poir, et plein de religionnaires, qui léveraient » la tête. . . . . Je crois qu'on peut, en dis-» putant le terrain, éviter cette bataille déci-» sive, couvrir les places qui nous restent, et » lasser les ennemis; mais cette manière de faire » le cunctateur, qui vaut infiniment mieux » qu'une bataille très hasardeuse pour l'état, » demande de bonnes têtes et des mesures difss ficiles ».

C'était la considération d'un si grand péril, qui effrayait justement Fénélon. Instruit des dispositions de l'armée, et éclairé par les avis des principaux officiers, il sut se pénétrer de tout ce qu'il y avait à craindre ou à espérer dans

une position aussi alarmante. Après avoir fait usage de tout ce que la sagacité de son esprit et sa longue connaissance des hommes pouvaient lui donner de lumières pour discerner, séparer et écarter, dans l'examen de leurs opinions, tout ce que la passion, l'intérêt ou la prévention pouvaient avoir ajouté à la vérité des faits, et à l'état réel des choses, il crut s'être assez éclairé pour se former un jugement exact et impartial. Ce fut l'objet d'un mémoire qu'il fit passer au duc de Chevreuse, et que nous avons encore, écrit de la main de Fénélon; il était destiné au duc de Beauvilliers, et devait servir à diriger son opinion dans le conseil, sur le plan de la campagne.

En lisant ce mémoire, on sera peut-être étonné de la sévérité avec laquelle Fénélon s'exprime sur le maréchal de Villars; mais les défauts qu'il lui reproche lui étaient reprochés par tous ses contemporains, et on observera que Fénélon apportait si peu de prévention dans sa manière de penser à cet égard, qu'en parlant avec la plus grande franchise de tout ce que l'on avait à redouter de quelques uns de nos généraux, il convenait en même temps qu'on serait peut-être fort embarrassé d'en trouver de meilleurs. Ce ne fut que l'année suivante (1712) que le maréchal de Villars, en sauvant la France à Denain, s'éleva lui-même à un tel degré de

gloire, que ses censeurs furent condamnés à se taire devant sa fortune.

« M. le maréchal de Villars a de l'ouverture » d'esprit (1), de la facilité pour compreudre s certaines choses, avec une sorte de talent » pour parler noblement, quand sa vivacité ne » le mène pas trop loin; il a de la valeur et de » la bonne volonté; il n'est point méchant, il s est sans façon et commode dans la société: » mais il est léger, vain, sans application suivie, n et sa tête n'est pas assez sorte pour conduiré » une si grande guerre. Il fait des fautes, et » quand il se trouve pressé, il rejette, dit-on, » sur les gens qui ont exécuté ses ordres, le tort » qu'il a lui seul. Les lieutenants généraux sont » persuadés qu'il ne sait pas bien décider, qu'il s craint de décider mal, et qu'il ne veut jamais s faire que des décisions vagues, pour avoir » toujours de quoi se justifier à leurs dépens; » ce préjugé les rend timides; personne n'osé » rien prendre sur soi; chacun ne songe qu'à s se mettre en sûreté; le service en soussiré » beaucoup en toute occasion: c'est ce qui doit s faire craindre une bataille.

» M. le maréchal de Villars fait beaucoup » plus de fautes en paroles qu'en actions; il est

<sup>(1)</sup> Mémoires de Fénélon sur la campagne de 1711. (Ma:

260 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

» vain; il paraît mépriser les lieutenants e » raux: il ne les écoute pas; il fait ente » qu'ils ont toujours peur, et qu'ils ne se » rien; il se croit invincible quand il a len » dre avantage, et il devient doux comm » mouton dès qu'il se trouve embarrassé.

» Il ne sait pas même discerner et conc » les hommes; il est trop léger, inégal et » conseil; il ne connaît ni la cour, ni l'arn » il n'a que des lueurs d'esprit; il fait pres » toujours trop ou trop peu, il ne se possède » assez. Une guerre difficile, où la France » en péril, demanderait une plus forte t » mais où est-elle? Si le maréchal de Vi » demeure à la tête de l'armée, il est capita » le modérer en secret et de l'autoriser en » blic; il faut lui donner un conseil, et lui » honneur de tout au-dehors.

» Plusieurs personnes tâchent de le déc » ter, dans l'espérance, ou d'avoir sa plac, ou » d'y faire mettre un de leurs amis, parce que » tous sont très incapables de porter un fardeau » si accablant; ces cabales sont dangereuses.

» M. d'Albergotti a de l'expérience, de la » valeur et du sens; il est exact, laborieux, ca-» pable de prendre une grande autorité; il sait » s'insinuer et mener des desseins pour parvenir » à son but; mais il est dur, hautain, trop peu » honorable dans sa dépense, obscur dans ses » avis. S'il commandait, tous les autres lieute» nants généraux seraient au désespoir; il pren» drait même, dit-on, des partis bizarres, et
» ferait des fautes très dangereuses; il est haï;
» il passe pour faux: je ne sais ce qui en est, et
» je n'en juge point; mais cette réputation dans
» un général d'armée nuirait infiniment aux
» affaires dans des temps difficiles.

» Il y a plusieurs bons lieutenants généraux, » dont un général plus régulier que le maré-» chal de Villars, pourrait faire beaucoup plus » d'usage qu'il n'en fait; mais il me semble » qu'on n'en voit aucun qu'on pût mettre en sa » place.

» Il ne m'appartient pas de raisonner sur la » guerre, et je n'ai garde de tomber dans ce ri-» dicule; mais j'exposerai simplement, après » avoir écouté tous les discours de part et d'au-» tre, que M. le maréchal de Villars, qui peut » avoir fait d'autres fautes, n'a point eu tort » dans la dernière affaire de Bourlou.

» J'avoue néanmoins que la prise de Bou-» chain (1) change notre frontière, dérange le » système de la guerre, et donne à l'ennemi de » quoi nous surprendre plus facilement; j'a-» voue qu'en évitant toujours les batailles, on » décourage les troupes, on avilit la nation, on

<sup>(1)</sup> M. Bouchain venait d'être pris par les ennemis le 13 septembre 1711.

» rend la paix plus difficile; j'avoue qu'on se donne à la longue un avantage infini à l'ensemi, en reculant toujours, et en lui laissant so ser tout ce qui lui plaît: il hasarde prudems ment des choses qui sont en elles-même très simprudentes; à la longue, il vous acculera, et sachèvera de presser la frontière, pour entrer sen France.

» Mais c'est un triste état que celui de n'avoir » plus entre l'abime et vous qu'une seule perte s à faire: c'est celle de notre armée; perdez-la » dans une déroute, il ne vous restera plus au-» cune ressource. Vos places seules ne sont » rien; vous n'avez plus au-dedans ni peuple » aguerri, ni noblesse en état de montrer la tête; » si votre armée était perdue, vous n'auriez plus » de quoi la réparer; vous ne pourriez qu'en » ramasser des débris, qui ne sauraient défens dre le dedans, où tout est ouvert; une grande s armée victorieuse pénétrerait et subsisterait » partout. Alors, vous n'auriez ni le temps ni » les forces d'attendre une négociation de paix » à aucune condition. C'est, ce me semble, ce » qu'il faut bien considérer pour se mesurer sur s son vrai besoin, soit pour les entreprises de » guerre, soit pour les conditions de paix.

» Je crains de me tromper; mais j'avoue que, » sans avoir peur, je souhaite, par un vrai zèle » qu'on ne diminue en rien le désir d'acheter

s chèrement la paix, pourvu que ce soit une » paix réelle....

s Si, par malheur, la paix ne se faisait pas » l'hiver prochain, il faudrait que M. le dauphin » (duc de Bourgogne) vint commander l'ar-» mée, ayant sous lui MM. les maréchaux » d'Harcourt et de Berwick. Mais il serait ca-» pital que ce jeune prince, après s'être assuré » d'un conseil bien sage, prît l'autorité néces-» saire pour décider. Voilà mes faibles pensées. » Je ne fais que bégayer; mais qu'importe: je » veux bien paraître parler mal à propos par un » excès de zèle.»

Un objet plus important encore occupait toutes les pensées de Fénélon: c'était celui d'un Plande gouplan général de gouvernement, qu'il voulait proposé par inculquer de bonne heure dans l'esprit du nou-Fénélon. veau dauphin. Fénélon ne voyait plus entre le trône et son élève qu'un roi de soixante-quatorze ans; il devait naturellement croire que la Providence avait réservé à ce jeune prince la gloire de mettre à exécution ces grandes maximes de morale politique, auxquelles il attachait le bonheur de la France. Nous avons l'esquisse de ce plan tracé de la main de Fénélon: il embrasse tout l'ensemble du gouvernement et toutes les branches de l'administration, et il montre l'intérêt et l'attention avec laquelle Fénélon s'était occupé de cc grand travail. Toutes les

parties de son système politique étaient si bien liées entr'elles, qu'il jugea suffisant d'en former un tableau général, pour qu'on pût saisir d'un coup-d'œil ses principes, leurs rapports entr'eux, et la facilité d'en faire l'application.

Mais il sentait qu'il lui était impossible, dans la position où il se trouvait, d'en donner le développement dans des mémoires détaillés, qui auraient exigé trop d'étendue; de pareilles discussions ne pouvaient guères être traitées que de vive voix. Ce fut par ce motif qu'il invita le duc de Chevreuse à se rendre à sa terre de Chaulnes, où il se proposait d'aller le joindre.

Fénélon au vreuse, 9 juin 1711.

« Les conversations que je voudrais avoir Lettre de s avec vous, écrit Fénélon au duc de Cheduc de Che- » vreuse, peuvent être facilement retardées » jusqu'à une occasion naturelle. Vous pour-(Manuscrits.) » rez, sans dérangement d'affaires, et sans in-» convénient politique, venir à Chaulnes; nous ss démêlerons plus de questions en une semais ne, que je ne pourrais le faire par de très s longs mémoires, qui me coûteraient plusieurs » mois de travail. Je me bornerai, à Chaulnes, ss à mettre dans une espèce de table, comme s un agenda, le résultat de chaque conversass tion. Cette table vous rapellerait toutes les » maximes arrêtées entre nous, et les maximes ss arrêtées entre nous vous mettraient en état de » donner la clef des tables.

» Comme vous viendrez peut-être à Chaulnes » vers la fin de la campagne, comme vous le » fites l'année dernière, je suis tenté, en ce » cas, de n'y aller point maintenant, quoique » M. le Vidame m'en presse, pour éviter d'y » aller deux fois. J'ai toujours désiré, autant » que je le devais, de ménager M. le Vidame, » par rapport à mon état de disgrâce; mais » j'avoue que je le désire à présent beaucoup » plus qu'autrefois, pour ne courir pas risque » de lui attirer quelqu'exclusion (1) ou désa-» grément. Ainsi, je conclus que si vous devez » venir à Chaulnes vers la fin de la campagne,

<sup>(1)</sup> Il était alors question d'une nouvelle érection du comté de Chaulnes en duché-pairie, en faveur du vidame d'Amiens, sils puiné du duc de Chevreuse. Le comté de Chaulnes avait déjà été érigé en duché-pairie en 1621, en faveur d'Honoré d'Albert, seigneur de Cadenet, frère du connétable de Luynes. Ce duché s'était éteint en 1698, par la mort, sans enfants mâles, de Charles d'Albert, duc de Chaulnes, fils d'Honoré. Les biens de cette branche étaient passés, par substitution, au vidame d'Amiens, et le duc de Chevreuse obtint en effet au mois d'octobre 1711 une nouvelle érection du duché de Chaulnes, en faveur de son sils puîné le vidame d'Amieus, qui prit alors le titre de duc de Chaulnes, et mourut maréchal de France le 9 novembre 2744. Cette seconde branche des ducs de Chaulnes s'est éteinte de nos jours. Fénélon craignant de nuire au succès de la grâce qu'on sollicitait alors pour le vidame d'Amiens, se refusait le plaisir d'aller le voir à Chaulnes.

Voyez les Pièces justificatives du livre septième, no. Ier.

» il vaut mieux que je me borne à n'y aller

» qu'alors. Je n'ai pas fait cette réponse à M. le

» Vidame; mais je la garde in petto. »

Le duc de Chevreuse ne put aller à Chaulnes qu'au mois de novembre (1711), et ce fut alors que Fénélon rédigea les *tables* dont nous allons rendre compte.

Ces tables forment une suite de tableaux où chaque objet est indiqué avec autant de précision que de clarté. Nous avons cru devoir les faire imprimer à la suite de cet ouvrage, après les avoir copiés sur le manuscrit original.

Le premier tableau intitulé: Projet pour le présent (1), offre les idées de Fénélon sur la paix à faire; il ignorait alors que les préliminaires venaient d'être signés peu de jours auparavant entre la France et l'Angleterre; mais ce secret était encore renfermé dans les cabinets de Versailles et de Londres. La reine Anne en avait fait un mystère à ses alliés mêmes, et elle s'occupait à les disposer à accéder de gré ou de force à ses vues pacifiques. Mais tout pouvait et devait encore faire craindre qu'ils ne résistassent à ses instances. Dans cet état de choses, Fénélon persiste à penser que la paix doit être achetée sans mesure; il indique seulement qu'on doit éviter de comprendre, dans les sacri-

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, nº. II.

fices nécessaires pour l'obtenir, Arras et Cambrai, qui, depuis la perte de Lille et de Bouchain, étaient devenues deux places importantes pour la sûreté intérieure du royaume.

Entre les moyens de soutenir la guerre, si on n'obtient pas la paix, il s'attache à conseiller « d'éviter une bataille, en se bornant à cou» vrir les places, et en laissant même prendre
» les petites; mais il pense en même temps qu'à
» toute extrémité, il faut livrer bataille, au
» hasard même d'être battu, pris, tué avec
» gloire. »

Il désire qu'on établisse auprès du roi, «un » conseil de guerre, composé de maréchaux de » France, et autres officiers expérimentés, qui » sachent ce qu'un secrétaire d'état ne peut sa- » voir, qui parlent librement sur les inconvé- » nients et abus, qui forment des plans de cam- » pagne, de concert avec le général chargé de » l'exécution, qui donnent leur avis pendant la » campagne, qui n'empêchent pourtant pas le » général en chef de décider, sans attendre » leur avis, parce qu'il est toujours capital de » profiter du moment. »

Le second tableau présente un plan de réforme après la paix. (1)

Fénélon croit « que les garnisons et les ouvra-

Réforme nilitaire,

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, nº. III.

» ges des places de guerre sont une cause de » ruine; que les fortifications tombent dès qu'on » manque d'argent, ou dès qu'il vient une » guerre civile; que la supériorité d'armée fait » tout.

» Qu'il faut peu de régiments, mais nombreux sen hommes et bien disciplinés, sans aucunt vénalité, sous aucun prétexte; jamais donnés à des jeunes gens sans expérience, avec beau cup de vieux officiers. Bien traiter les soldats pour la solde, les vivres et les hôpitaux. Bons traitements aux colonels et aux capitaines. Ancienneté d'officiers comptée pour rien, si elle est seule. Ne point laisser vieillir dans le service les hommes sans talents; avancer les hommes d'un talent distingué.

» Les enrôlements doivent être libres, avec » certitude de congé après cinq ans, et jamais » aucune amnistie.

» Au lieu de l'hôtel des invalides, il serait » préférable de payer de petites pensions à cha-

Ordre de » que invalide dans son village. »

dépense pour On trouve dans le troisième to

On trouve dans le troisième tableau l'ordre de dépense (1) que Fénélon propose pour la cour. Il se montre extrêmement sévère dans toutes les réformes et les réductions qu'il indique. L'état où se trouvait la France après la

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, nº. IV.



la cour.



guerre la plus malheureuse, ne justifiait que trop la nécessité de la plus grande économie.

On remarquera qu'il demande « la cessation » de tous les doubles emplois, et qu'on oblige » à faire résider chacun dans sa fonction. Il in-» terdit toutes les survivances de charges et de » gouvernements. »

Quant à l'administration intérieure (1), il Adminispropose d'adopter dans chaque diocèse, pour tration intéla répartition des impôts et d'une partie des travaux publics, la même forme qui était établi en Languedoc, et qui y était connue sous le nom d'assiettes.

Fénélon, toujours frappé de la prospérité États proque le Languedoc devait à sa sage administration, demande qu'on établisse dans toutes les provinces des états provinciaux, sur le même modèle que ceux du Languedoc; et il met en note: « On n'y est pas moins soumis qu'ail-» leurs; on y est moins épuisé. » Il règle les gouvernements des provinces sur le nombre des états provinciaux, avec un lieutenant général sous le gouverneur, et un lieutenant de roi sous le lieutenant général, tous résidents sur les lieux.

Mais pour juger le système d'impositions que Fénélon propose, il faut se replacer à l'époque

Système d'imposi-

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, no. V.

270 MISTOIRE DE FÉNÉLON.

où il écrivait. Il aurait voulu qu'on eût supprimé la gabelle, les grosses sermes, la capitation et le dixième; que les états de chaque province eussent été chargés de lever eux-mêmes sur les contribuables, sous la forme qui leur aurait paru la moins onéreuse, la portion des charges publiques qui leur aurait été assignée (1). Les états provinciaux auraient eu la liberté de substituer à la gabelle un léger impôt sur les sels.

États-géné-

Dans le tableau suivant (2), Fénélon propose formellement l'établissement des états généraux, qui devront s'assembler tous les trois ans. Il ne paraît pas douter que s'ils étaient organisés dans les véritables principes de la monarchie, ils ne fussent aussi soumis et aussi s'affectionnés que ceux du Languedoc, de la s'Bretagne, de la Bourgogne, de la Provence s'et de l'Artois. s'Il règle leur composition; il détermine leurs rapports avec les états provinciaux, et il fixe leur attribution sur différents objets de l'administration publique; mais il a grand soin de ne leur accorder que la voie de représentation. (3) s

<sup>(1)</sup> Cette forme a été autorisée en Provence jusqu'à la révolution.

<sup>(2)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, no. VI.

<sup>(3)</sup> L'abbé Fleury observait avec raison « qu'en France, dès

Un tableau particulier, très étendu, règle De la notout ce qui a rapport à la noblesse (1). Il propose une recherche rigoureuse dans les provinces, de tous ceux qui usurpaient le titre de nobles, et indique les moyens de rémédier à cet abus. Il pourvoit à l'éducation de la noblesse, et lui prépare les moyens de se soutenir au service et à la cour. Il veut que dans chaque famille noble il y ait un bien fond substitué à jamais, comme les majorats en Espagne. Il demande pour la noblesse la liberté de commercer en gros, sans déroger, et celle d'entrer dans la magistrature. Il interdit les mésalliances ainsi que les ennoblissements, excepté les cas de services signales rendus à l'état. Il défend aux acquéreurs des terres des familles nobles d'en prendre les noms. Il supprime les ducs à brevet, ne veut que des ducs et pairs, en règle le nombre, qui ne pourra jamais être augmenté, qu'en cas d'extinction d'un titre; il réserve l'ordre du St.-Esprit pour les seules maisons distinguées par leur éclat, par leur ancienneté, sans origine connue. Il destine l'ordre de St.-Michel à honorer les services de la bonne noblesse infé-

<sup>»</sup> le temps de Charlemagne, les assemblées de la nation, quoi-

<sup>»</sup> que fréquentes et ordinaires, ne se faisaient que pour donner

<sup>»</sup> conseil au roi, et que lui seul décidait. »

<sup>(</sup>Discours sur les libertés de l'église gallicane.)

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, n°. VII.

272 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

rieure, et propose différents ordres de chevalerie, avec des marques distinguées pour les lieutenants généraux, les maréchaux de camp, les colonels.

Connaissant tout le prix de ces différentes monnaies d'opinion, Fénélon se montre attentif à n'attribuer à la noblesse et au militaire que des privilèges purement honorifiques, sans aucune attribution de pouvoir réel, ni aucune exemption des charges publiques.

De la b**âtar**dise.

Il déploie une très grande sévérité contre la bâtardise, pour réprimer le vice et le scandale. Il veut qu'on ôte aux bâtards des rois le rang de princes, qu'ils n'avaient jamais eus avant le règne actuel, et aux bâtards des princes le nom, les armes et le rang de gentilshommes.

Religion et

Dans un vaste tableau (1), où tous les traits ne sont qu'indiqués, Fénélon propose toutes ses vues au sujet de la religion et de l'église. Ce tableau embrasse une multitude de questions; il serait impossible d'en donner le précis; on ne pourrait en détacher une seule proposition sans affaiblir l'effet de toutes les autres, parce qu'elles s'enchaînent mutuellement, comme les corollaires d'une démonstration géométrique. Il faut parcourir le tableau tout entier, pour se faire une juste idée de la manière dont Fénélon

<sup>(1)</sup> Voyezles Pièces justificatives du livre septième, n°. VIII.

avait embrassé ce sujet important, qui appartient en même temps à la doctrine, à la discipline, à l'histoire, à la politique et à la jurisprudence. Ce qu'on doit le plus y admirer, c'est l'exacte précision avec laquelle il fixe les droits, les limites et les rapports de la puissance spirituelle et temporelle.

Un objet non moins important, celui de l'or- De l'ordre dre judiciaire (1), n'avait point échappé à la prévoyance de Fénélon, et on sera étonné de la multitude d'idées, qui auraient pu paraître hardies et hasardées dans son siècle, et dont l'expérience a consacré la sagesse, l'utilité et la nécessité.

Il commence par déterminer les droits, les Conseillers fonctions et les devoirs du chancelier de France, d'état. sur cette classe de magistrats qui sont immédiatement placés sous ses yeux, et qui exercent la portion du pouvoir judiciaire que le souverain s'est réservé.

Fénélon désire que les charges de maîtres Maitres des des requêtes ne soient plus le prix de l'argent, requêtes, et qu'elles soient confiées à des magistrats choisis dans tous les tribunaux du royaume.

Il veut que, selon l'ancien usage, on envoie de temps en temps des conseillers d'état dans grandsjuges. · les provinces, pour réformer les abus.

18

III.

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, nº. IX.

Des parle-

Quant aux parlements, Fénélon voulait qu'on amenat peu à peu la suppression de la paulette; qu'on diminuat le nombre des charges de magistrature; que les offices de judicature fussent à vie sur la tête des juges intègres et suffisamment instruits; que les enfants succédassent à leurs pères, lorsqu'ils s'en montreraient dignes, et qu'on leur affectat des gages sur les fonds publics.

« Au reste, dit Fénélon, peu de lois. Lois » assez claires pour éviter les difficultés sur les » testaments, sur les contrats de mariage, » sur les ventes et échanges, sur les emprison. » nements et décrets; enfin, peu de disposi-» tions libres.»

Premiers présidents et procureursgénéraux.

Il recommande la plus grande attention dans le choix des premiers présidents et procureurs généraux, et la préférence en faveur des nobles, à mérite égal. Il exige pour tous les principaux offices de la magistrature, l'âge de quarante ans et au-delà.

Présidiaux, Point de présidiaux; leurs droits attribués bailliages. aux bailliages.

Suppression des justices féodales.

Nulle justice séodale aux seigneurs particuliers, ni au roi dans les villages de ses terres; leur conserver la justice de police, les honneurs de paroisse, et les droits de chasse; tout le reste attribué aux bailliages. Régler les droits de chasse entre les seigneurs et les vassaux.

& Plus de grand conseil, plus de cour des Sappression » aides, plus de trésoriers de France, plus de différe m d'élus.m

Etablissement d'un bureau de jurisconsultes Bareau de jurispradenchoisis, auprès du chancelier de France, pour 😅, revoir et corriger toutes les coutumes, pour abréger la procédure, pour retrancher les procureurs.

Les états provinciaux dispenseraient de la Suppression nécessité des intendants pour l'administration dans des provinces. Des missi dominici seulement de temps en temps.

On sera surtout frappé des vues étendues que Du commèr-Fénélon avait sur le commerce (1) dans un temps où ce que l'on appelle aujourd'hui la science économique n'était ni connue ni même soupçonnée.

Pour prévenir l'usure, il croit que le moyen Banquiers. le plus efficace serait de réserver le commerce de l'argent à des banquiers bien famés et autorisés. Il propose une espèce de tribunal de confiance et de censure, pour fixer, autant qu'il sera possible, la distinction si difficile et si délicate dans une multitude de cas particuliers, entre le gain d'usure et le gain de vraie mercature.

Il renvoie aux états généraux et provinciaux

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, no. X.

HISTOIRE DE FÉNÉLON. **276** 

à décider s'il faut abandonner les droits d'entrée et de sortie hors du roy aume.

Il regarde la France comme assez riche, si elle vend bien ses bleds, huiles, vins, toiles.... Il ne craint point que les Anglais et les Hollan-Liberté du dais puissent balancer de si grands avantages par leurs épiceries et d'autres marchandises de fantaisie; mais il laisse à cet égard une entière

eammerce.

Tarif

liberté.

Un tarif constant, uniforme et modéré, pour que les étrangers n'éprouvent ni chicane, ni vexation.

denufactores, Montsde-piété.

Etablir des manufactures pour saire mieux que les étrangers, sans exclusion de leurs ouvrages; et des monts-de-piété pour ceux qui voudront commercer et qui n'ont pas des fonds d'avance.

Loxe.

Fénélon recommande avec soin de s'opposer aux progrès du luxe, qui s'introduisait déjà dans toutes les classes de la société, et qui ruine encore plus de familles qu'il n'enrichit de marchands de modes.

Politique mérieure.

Fénélon manifeste sur la politique extérieure(1), des principes qui peuvent être désendus et combattus par des considérations également plausibles.

« Jamais de guerre générale avec l'Europe.

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, n°. XI.

» Rien à démêler avec les Anglais.

» Marine médiocre, sans chercher à l'élever » à un degré peu proportionné aux besoins » d'un état à qui il ne convient pas d'entre-» prendre seul des guerres maritimes contre » des puissances qui y mettent toutes leurs » forces.

» Favoriser les relations de commerce avec » les Hollandais qui peuvent se contenter d'un » bénéfice plus modéré que toute autrenation, » par leur travail, par leur austère frugalité, » par l'habitude où ils sont d'employer peu de » matelots sur leurs vaisseaux, par la bonne » police de leurs associations de commerce, et » par la multitude de leurs bâtiments pour le » frêt des marchandises.

» Régler le code des prises, et faciliter le » commerce de port à port.

» Permettre à tout étranger de venir habiter » en France, et y jouir de tous les privilèges » des regnicoles, en déclarant leur intention au » greffe du bailliage royal, sur le certificat de » vie et de mœurs qu'il apporterait, et le ser-» ment qu'il prêterait. »

On voit que ces tableaux n'offrent que les résultats d'une longue suite de réflexions sur le gouvernement, sur les avantages et les inconvénients des institutions existantes, sur la ma-

HISTOIRE DE FÉNÉLON. nière de les perfectionner et de remédier aux abus qui pouvaient s'y être introduits.

Rien sans doute ne serait plus facile que de de Fénélon. s'élever contre un grand nombre des dispositions proposées dans un plan aussi étendu, et de censurer avec amertume, par les motifs les plus opposés, et dans des vues absolument contraires, l'ensemble et les détails du système politique de Fénélon. L'expérience a pu nous donner, depuis quelques années, bien des lumières qui manquaient à nos pères, et qui nous manquaient à nous-mêmes.

> Mais pour en juger sainement, et pour être, je ne dis pas impartial, mais exactement juste, il faudrait se transporter au temps où vivait Fénélon; il faudrait se rappeler que, lorsqu'il proposait des états généraux et des états provinciaux, Louis XIV vivait encore; que l'autorité royale était dans toute sa force; que la France était accoutumée à des idées d'ordre et de soumission, qui ne laissaient entrevoir aucune disposition à l'indépendance et à l'anarchie; que le souvenir des troubles où les maximes républicaines des calvinistes avaient plongé la France pendant tant d'années, n'était point encore entièrement effacé; que toutes les idées de religion et de morale dominaient encore dans toutes les classes de la société; que l'éducation publique et particulière était tout à la fois chré

tienne et monarchique; qu'enfin l'esprit public n'était pas perverti par les doctrines impies et séditieuses, qui n'ont commencé à se propager en France que vers le milieu du dix-huitième siècle.

On doit aussi observer que l'exécution des plans de Fénélon devait être l'ouvrage d'un prince qui arrivait au trône dans toute la force et la maturité de l'âge; d'un prince éprouvé par le malheur et les contradictions; qui se voyait déjà environné de toute la considération, que de grandes vertus et de grands talents auraient ajouté à l'éclat et à la puissance du trône; qui se serait vu secondé par l'opinion publique; dont la fermeté bien connue aurait écarté les grands obstacles et les petites intrigues, et dont les ministres auraient été les hommes les plus vertueux et les plus éclairés de la nation. Quelle force un concours aussi rare d'hommes, de moyens et de circonstances, n'aurait il pas donné à la puissance souveraine, inspirée par un ardent amour de l'ordre et de la justice!

Si, malgré toutes ces considérations, qu'il est peut-être plus facile de rejeter avec humeur, que de discuter avec une entière impartialité, le sentiment, toujours présent, des grands malheurs qui ont suivi des essais dangereux, portait nos lecteurs à penser que Fénélon s'était laissé entraîner au mouvement de son cœur, et à la

## 980 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

séduction d'une imagination trop confiante, nous ne chercherions point à combattre cette espèce de méfiance assez excusable à une génération à peine échappée aux plus terribles convulsions; nous ne chercherions pas même à établir par le parallèle affligeant des temps et des personnes, que ce qui pouvait être tenté avec succès par le due de Bourgogne, devait nécessairement renverser le trône à une époque bien différente. Nous nous bornerions seulement à représenter aux censeurs trop sévères, qu'au moment où Fénélon s'abandonnait à ses vertueuses illusions, il n'était peut-être personne en France, à l'exception du duc de Bourgogne et de son précepteur, qui eût seulement l'idée de s'occuper du soulagement du peuple. Il nous semble qu'un sentiment aussi estimable doit suffire pour mériter la reconnaissance publique à l'homme qui manisestait des intentions si bienfaisantes.

Si, de ces considérations générales, nous passons à l'examen des détails du plan de Fénélon, on sera du moins forcé de reconnaître qu'il renferme, sur l'administration publique, des vues bien plus étendues qu'il n'appartenait au temps où il écrivait.

Ce qu'il dit sur le commerce, et sur la juste liberté que le gouvernement doit lui accorder, sans chercher à intervenir dans toutes ses opérations par une influence indirecte, et des réglements oppressifs, a été depuis hautement proclamé par tous les bons esprits, et même adopté assez généralement.

Les changements qu'il proposait dans la magistrature, ne tendaient qu'à la suppression d'un grand nombre de places inutiles, que le malheur des temps, et les besoins d'argent, bien plus que l'intérêt des peuples, avait forcé de créer,

L'établissement des états provinciaux était sollicité par l'opinion publique, quelques années avant la révolution, avec une ardeur qui indiquait tous les avantages que l'on aurait pu en retirer, en les modifiant avec sagesse.

L'expérience de tous les bienfaits que le Languedoc recueillait de son administration, avait laissé une profonde impression dans l'esprit de Fénélon; et c'est ce qui le faisait insister constamment à proposer les états de Languedoc pour modèle des états provinciaux; il fallait en effet que la constitution de cette province eût en ellemême un principe actif d'ordre et d'amélioration, puisque les progrès successifs et rapides de la prospérité du Languedoc frappaient tous les regards, et excitaient la jalousie des provinces voisines. Les administrateurs du Languedoc pouvaient dire avec confiance à leurs détracteurs: venez, voyez et juéez.

## 282 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

L'établissement des états provinciaux aurait probablement dispensé Fénélon de recourir à l'essai si terrible et si dangereux des états généraux. Les états provinciaux suffisaient pour procurer au gouvernement tous les secours, tous les moyens de force, de crédit et de prospérité qu'il pouvait désirer; et il aurait certainement hésité à mettre en présence du trône une puissance formidable, dont les moindres mouvements devaient produire des effets terribles.

Quant à ce qui regarde les ministres de la religion, leur jurisdiction, l'exercice de leurs fonctions, leur soumission à la puissance publique, l'indépendance du ministère purement spirituel, il est impossible de s'exprimer avec plus d'exactitude et de désintéressement. On voit également qu'il reconnaissait l'obligation incontestable où était le clergé de contribuer aux charges de l'état sur ses revenus. Fénélon n'était pas éloigné de rétablir l'ancien usage des élections canoniques, en en combinant la forme avec la juste influence qui doit appartenir au souverain, sur le choix des premiers membres du premier corps de l'état.

On ne manquera pas de se récrier sur la grande faveur que Fénélon paraît accorder au préjugé de la naissance; mais il pensait comme Montesquien a depuis pensé et écrit, qu'il ne peut exister de monarchie sans noblesse; il vivait dans une monarchie où la noblesse était établie, et il travaillait pour un monarque.

Ce qu'il y aurait de plus raisonnable à dire, c'est qu'il est vraisemblable que Fépélon aurait renoncé lui-même à l'exécution d'une partie de ses plans, si la Providence l'eut placé à la tête du gouvernement, Rien n'est en effet plus dissérent de former des plans dans la solltude de ses pensées, dans le silence de son cabinet, cù l'esprit ne voit que ce qui est utile et raisonnable, où le coeur n'éprouve que des sentimens vertueux, et s'abandonne avec douceur à la passion du bonheur public, ou bien de soumettre à l'exécution toutes ces brillantes théories. C'est alors qu'on est arrêté à chaque pas par toutes les contradictions que suscitent les intérêts et les passions des hommes; contradictions qu'on néglige trop souvent de faire entrer dans ses calculs; et c'est de là, pour me servir d'une expression très familière à Fénélon, que viennent tant de mécomptes qui assligent si souvent le cœur des gens de bien, et déconcertent leurs généreux efforts.

Mais tandis que Fénélon préparait le bonheur d'une nouvelle génération, la mort, qui M. le duc de trompe aussi souvent dans cette vie passagère les espérances de la vertu que les folles pensées

Bourgogne,

284 HISTOIRE DE FÉNÉLON. de l'ambition, était prête à frapper le duc de Bourgogne.

En parcourant ces monuments précieux, où l'âme de Fénélon et celle de son jeune élève semblent respirer toute entière, j'aimais à fixer mes regards et ma pensée sur ces caractères tracés par des mains pures et vertueuses. J'y retrouvais à chaque ligne ce respect profond de la religion, si favorable à l'autorité des rois, si utile à l'intérêt des peuples, si nécessaire à l'harmonie des sociétés; ces mouvements de deux cœurs passionnés pour la félicité des hommes, ces pensées généreuses, cette bonté éclairée qui annonçaient à la France un gouvernement paternel, dont la fermeté aurait été tempérée par l'ordre, la justice et la douceur; je croyais déjà voir le siècle du bonheur succéder au siècle de la gloire..... Mais j'ai senti ces papiers s'échapper de mes mains; de tristes souvenirs ont obscurci ces images si douces et si consolantes. Quatre-vingts ans s'étaient à peine écoulés depuis la mort de Fénélon et du duc de Bourgogne, et des hommes sacrilèges ont démoli jusqu'aux fondements le temple antique et vénérable où Fénélon célébrait les mystères de la religion; ont renversé l'autel qui reçut tant de fois ses vœux pour le bonheur de la France; ont brisé la chaire où il fit entendre sa voix. La paix des morts a été violée : un même jour a vu disperser la cendre des rois qui dormaient dans le silence des voûtes antiques, et des pontifes (1) qui reposaient à l'ombre du sanctuaire..... DIEU SEUL EST GRAND.....

Il n'y avait pas trois mois que Fénélon avait rédigé les plans de gouvernement dont nous venons de donner le précis, qu'une maladie terrible, imprévue, inexplicable, enleva dans le court espace de quelques jours, le duc et la duchesse de Bourgogne, et le duc de Bretagne leur fils aîné (2). On aurait pu croire, avant les évènements dont nous avons été nous-mêmes témoins, que jamais une plus grande catastrophe n'avait porté le deuil dans le palais des rois.

Ainsi périt à la fleur de son âge (3) un prince dont la mort fit couler les larmes de toute la France, et dont le nom n'est encore prononcé, après un siècle entier, qu'avec l'expression de la douleur, de l'amour, et de la vénération.

« Quel amour du bien (4)! quel dépouille-» ment de soi-même! quelles recherches!

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre huitième, n°. II, sur la découverte récente des restes de Fénélon.

<sup>(2)</sup> La duchesse de Bourgogne mourut le 12 février, le duc de Bourgogne le 18 février, et le duc de Bretagne le 8 mars 1712.

<sup>(3)</sup> M. le duc de Bourgogne n'avait que vingt neuf ans.

<sup>(4)</sup> Mémoires de St.-Simon, tome I., pag. 363.

» quels fruits! quelle pureté d'objet! oserais-je » le dire, quels effets de la divinité dans cette " ame candide, simple, forte, qui, autant qu'il » est donné à l'homme ici-bas, en avait con-» servé l'image! Grand Dieu, quel spectacle » vous donnâtes en lui! et que n'est-il per-» mis encore d'en révéler des parties si se-» crètes et si sublimes, qu'il n'y a que vous » qui puissiez les donner et en connaître tout » le prix! quelle imitation de Jésus-Christ sur » la croix! on ne dit pas seulement à l'égard n de la mort et des soussrances, son âme s'é-» leva bien au-dessus. Quel surcroît de déta-» chement! quels vissélans d'actions de graces » d'être préservé du sceptre et du compte qu'il » en faut rendre! quelle soumission, et com-» bien parsaite! quel ardent amonr de Dieu! » quel perçant regard sur son néant et ses pé-» chés! quelle magnifique idée de l'infinie » miséricorde! quelle religieuse et humble » crainte! quelle tempérée confiance! quelle » sage paix! quelles lectures! quelles prières » continuelles! quel ardent désir des derniers » sacrements! quel profond recueillement! » quelle invincible patience! quelle douceur! » quelle constante bonté pour tout ce qui l'ap-» prochait! quelle charité pure qui le pressait » d'aller à Dieu! la France enfin tomba sous » ce dernier châtiment; Dieu lui montra un

» prince qu'elle ne méritait pas; la terre n'en' » était pas digne; il était mûr déjà pour l'éter-» nité. »

Tels sont les accents lamentables que le désespoir et la douleur arrachaient à un homme du monde, témoin de ce triste évènement; c'était dans la solitude, dans ces papiers, uniques et secrets dépositaires de ses sentiments et de ses regrets, que M. de Saint-Simon cherchait à soulager son âme oppressée, en peignant le duc de Bourgogne sous des traits si purs et si attachants. Voilà ce que pensait de ce prince un homme connu par son inflexible rigidité, et qui craignait tellement de flatter, que souvent il était injuste.

On doit nous pardonner de nous être étendu avec un intérêt douloureux sur ce triste sujet. La vie et la mort du duc de Bourgogne ont été la vie et la mort de Fénélon.

Les mêmes lettres qui apprirent à Fénélon que madame la duchesse de Bourgogne n'était plus, lui apprenaient que la vie du jeune prince lui-même était menacée; il paraît que dès le premier moment, Fénélon prévit qu'on avait tout à craindre; il connaissait cette âme passionnée, ce cœur profondément sensible, ce caractère mélancolique, inaccessible aux vaines distractions d'un monde qu'il méprisait, et qui ne trouvait de charme et de consolation que

dans le funeste plaisir de se nourrir de sa douleur.

Lettre de février 1712.

Fénélon laisse percer sa vive inquiétude dans Fénelon, 15 cette lettre si courte (1). «Je suis consterné (Manuscrits.) » de la maladie de M. le Dauphin; il y a déjà » quelque temps que je crains pour lui un sort » funeste. Si Dieu n'est plus en fureur contre » la France, il reviendra; mais si la fureur » de Dieu n'est point appaisée, il y a tout à » craindre pour sa vie. Je ne puis rien deman-» der; je tremble sans qu'il me soit permis de » prier. Mandez-moi la suite de sa maladie; ss vous savez comme je m'y intéresse; hélas! » hélas! seigneur, regardez-nous en pitié. »

> · Quelques symptômes un peu moins alarmants firent descendre une lueur d'espérance dans le cœur de Fénélon. « Je commence à espérer, » écrivait-il le 16 février (1), que M. le Dau-» phin ne mourra point; mais il me reste au s fouds du cœur une secrète appréhension que » Dieu ne soit pas appaisé contre la France. Il ss y a long-temps qu'il frappe, comme dit le » prophète, et sa fureur n'est point appaisée. »

> Le duc de chevreuse, trop porté à se slatter par cette sorte de confiance, que des demiconnaissances en médecine (1) inspirent quel-

<sup>(1)</sup> Manuscrits.

<sup>(2)</sup> a M. de Chevreuse, toujours tranquille, toujours espé-

quésois aux gens du monde, avait achevé de rassurer son ami sur l'état du jeune prince; à cet espoir consolant, Fénélon renaît lui-même à la vie, et dans l'enchantement d'une si douce illusion, il s'occupe avec une sollicitude paternelle à verser dans le cœur du duc de Bourgogne les tendres et religieuses consolations que sa douleur demandait.

« On ne peut être plus touché que je le suis » de la perte que P. P. vient de faire, et de la Fénélon au » vive douleur qu'on dit qu'il en ressent; je vreuse, 18 » suis fort alarmé pour sa santé; elle est faible (Manuscritz.) » et délicate; rien n'est plus précieux pour l'é-» glise, pour l'état, pour tous les gens de bien. » Je prie et fais prier Dieu pour le repos de » l'âme de la princesse; pour la santé et pour » la consolation du prince. Vous connaissez son » tempérament; il est très vif et un peu mé-» lancolique. Je crains qu'il ne soit suivi d'une » douleur profonde et d'une tristesse qui tourne » sa piété en dégoût, en noirceur, et en scru-» pule. Il faut profiter de ce qui est arrivé de » triste pour le tourner vers une piété simple, » courageuse, et d'usage pour sa place. Dieu a

<sup>»</sup> rant, toujours voyant tout en beau, essaya de nous prouver

<sup>»</sup> par ses raisonnements de physique et de médecine, qu'il y

<sup>»</sup> avait plus à espérer qu'à craindre, avec une tranquillité qui

<sup>»</sup> m'excéda. » Mém. de St.-Simon, tome Ier., pag. 351.

» ses desseins; il faut les suivre; il faut soute-» nir, soulager, conseler, encourager son cœur » désolé..... J'espère qu'au bout de quelques » jours sa santé se rétablira, et que Dieu lui s donnera, malgré sa juste douleur, la force y de rentrer dans les besoins très pressants de » l'état. »

Fénélon envoyait en même temps au duc de Chevreuse un écrit que nous copions sur le manuscrit original de la main de Fénélon; il l'invitait à le mettre sous les yeux du jeune prince, lorsqu'il serait en état d'entendre la voix douce et puissante de la religion.

Consolations religieuses de Fénélon au gogne.

« J'ai prié et je prierai; je fais même prier » pour la princesse que nous avons perdue. duc de Bour- » Dieu sait si le prince est oublié. Il me semble (Manuscrits.) » que je le voie dans l'état où St.-Augustin se » dépeint lui-même (1): Mon cœur est obscurci

(ST.-Augustin, Confess., lib. 4, cap. 4 et seq.)

<sup>(1)</sup> Quo dolore contenebratum est cormeum, et quidquid aspiciebam, mors erat, et crat mihi paterna domus mira infelicitas. Expetebant eum undique oculi mei, et non dabatur mihi, et odcram omnia, quia non haberent eum, nec jam dicere poterant, ecce veniet, sicut cum viveret, quando absens erat. Solus fletus erat dulcis mihi, et successerat amico meo in deliciis animi mei. Misereram, et miser est omnis animus vinctus amicitia rerum mortalium, et dilaniatur, cum eas amittit, et tunc sentit miseriam, quâ miser est, et antequam amittat eas. Portabam enim conscissam, et quasi cruentam animam meam, impatientem à me portari et ubi eam ponerem, non inveniebam.

» par la douleur; tout ce que je vois me » retrace l'image de la mort. La maison pan ternelle me rappelle sans cesse ma douleur s et mon malheur. Tout ce qui m'était doux, y quand je pouvais le partager avec celle que n j'aimais, me devient un supplice depuis que » je l'ai perdue. Mes yeux la cherchent pars tout, et ne la trouvent nulle part. Tout ce » que je vois m'est en horreur, parce que je n ne la vois point. Quand elle vivait, quel-» que part que je susse sans elle, tout me di-» sait: vous l'allez voir: rien ne me le dit n plus. Je ne trouve de douceur que dans » mes larmes; elles me tiennent lieu de ce » qu'elle m'était lorsqu'elle vivait. Je suis ss malheureux, et on l'est dès qu'on livre son » cœur à l'amour des choses qui passent; on s est déchiré quand on vient à les perdre ; et n c'est alors qu'on sent tout son malheur. L'éss tais loin de m'en former l'idée avant de l'a-» voir éprouvé. Je ne puis soutenir le poids y de mon cœur déchiré et ensanglanté, et je n ne sais où le reposer.

» Ge n'est pas tout que de n'aimer que ce » qu'on doit aimer. Dieu jaloux, veut qu'on » ne l'aime que pour lui, et de son amour (1).

<sup>(1)</sup> Et ideò non eis amore agglutinetur, neque velut animi sui

» Il nous défend de nous attacher aux objets

» de nos affections jusqu'à en faire une par-

ss tie de nous-mêmes, de peur que notre cœur

ss ne soit trop cruellement flétri et déchiré,

» lorsque nous en sommes séparés.

"Tout ce qu'on aime le plus légitimement ici-bas, nous prépare une sensible douleur, parce qu'il est de nature à nous être bientôt enlevé. Nous ne devons point aimer ce qui nous est plus cher que nous-mêmes; or nous ne devons nous aimer nous-mêmes que pour Dieu. Dieu n'afflige que par amour; il est le dieu de toute consolation; il essuie les larmes qu'il fait répandre, il fait retrouver en lui tout ce qu'on croit perdu; il sauve la personne que la prospérité mondaine aurait séduit, et il détache celle qui n'était pas assez déta-

Au moment même où Fénélon adressait ces paroles d'amour et de religion au duc de Bourgogne, ce prince venait de rendre le dernier soupir. Cet écrit est daté du 18 février 1712, et le prince était mort le même jour à neuf heures du matin. En apprenant cette horrible

membra faciat, quòd fit amando, ne cùm resecari cæperint, cùm cruciatu ac tabe fædent.

<sup>(</sup>ST.-Augustin, de Lib. Arb., liv. 1, cap. 15.)

nouvelle, Fénélon laissa échapper ces seuls mots: « Tous mes liens sont rompus.....Rien » ne m'attache plus à la terre..... » Il fut plusieurs jours dans un état d'accablement et de dégoût de la vie qui alarma ses amis les plus chers; ce ne fut que le 27 février, huit jours après avoir appris la mort du duc de Bourgogne, qu'il eut la force d'écrire au duc de Chevreuse cette lettre déchirante, qui peint avec tant de vérité les douleurs de son âme.

« Hélas! mon bon duc, Dieu nous a ôté toute » notre espérance pour l'église et pour l'état. Il Fénélon an s a formé ce jeune prince, il l'a orné; il l'a pré- duc de Ches paré pour les plus grands biens; il l'a montré février 1712. » au monde et aussitôt il l'a détruit. Je suis saisi » d'horreur et malade de saisissement sans ma-» ladie; en pleurant le prince mort, qui me dé-» chire le cœur, je suis alarmé pour les vivants. » Ma tendresse m'alarme pour vous et pour le " bon (M. de Beauvilliers), de plus, je crains pour » le roi; sa conservation est infiniment impor-» tante. On n'a jamais tant dû désirer et ache-» ter la paix : que serait-ce si nous allions tom-» ber dans les orages d'une minorité, sans mère » régente, avec une guerre accablante au de-» hors; tout est épuisé, poussé à bout. De plus » le roi est malheureusement trop agé pour pou-» voir compter qu'il verra son successeur en âge

ss de gouverner d'abord après lui. Quand même » on serait assez heureux pour éviter une mi-» norité selon la loi, c'est-à-dire au-dessous » de quatorze ans, il serait impossible d'éviss ter une minorité réelle, où un enfant ne » fait que prêter son nom au plus fort. Il n'y a » aucun remède entièrement sûr contre les dan-» gers de cet état des affaires. Mais si la pru-» dence humaine peut faire quelque chose d'u-» tile, c'est de profiter dès demain, à la hâte, » de tous les moments pour établir un gouver-» nement et une éducation du jeune prince, qui ss se trouve déjà affermi, si par malheur le roi - ss vient à nous manquer. Son honneur, sa gloire, » son amour pour la maison royale et pour ses » peuples, enfin sa conscience exigent rigou-» reusement de lui qu'il prenne toutes les sû-» retés que la sagesse humaine peut prendre à » cet égard. Ce serait exposer au plus horrible » péril l'état et l'église même, que de n'être pas » occupé de cette affaire capitale par préférence » à toutes les autres. C'est là-dessus qu'il faut tâ-» cher de persuader par les instruments conve-4 nables madame de Maintenon et tous les mi-» nistres pour les réunir, afin qu'ils sassent les » derniers efforts auprès du roi. Il y aurait des » réflexions infinies à faire là-dessus; mais vous » les ferez mieux que moi; je n'en ai ni le

ss temps, ni la force. Je prie Dieu qu'il vous ss inspire; jamais nous n'en eûmes un si grand ss besoin. ss

« P. S. On m'a dit que madame la duchesse » de Chevreuse a été malade. J'en suis bien en » peine. O mon Dieu, que la vraie amitié cause » de douleurs. »

Ce n'était qu'avec un ami tel que le duc de Chevreuse, que Fénélon osait s'abandonner à tonte l'étendue de sa douleur et de son inquiétude sur le sort de la France. Il paraît qu'il s'était prescrit de renfermer au - dedans de luimême toutes les émotions de son âme si cruellement déchirée; du moins c'est ce qu'on croit apercevoir par une réponse très cour'e et très mesurée qu'il fit à la marquise de Lambert, avec laquelle il entretenait une correspondance de goût et d'estime. « Dien pense, madame, ss tout autrement que les hommes. Il détruit ce ss qu'il semblait avoir formé tout exprès pour » sa gloire; il nous punit, nous le méritons; » je serai le reste de ma vie, madame, avec le » zèle et le respect..... »

Peu de temps après la mort du duc de Bourgogne, le père Martineau, jésuite, confesseur du jeune prince, et qui avait rempli auprès de lui les pénibles devoirs de son ministère dans ses derniers moments, publia un éloge histori-

que de ses vertus (1). Il s'était adressé à Fénélon, pour en obtenir des détails et des faits, qui auraient rendu sans doute ce monument encore plus digne de celui dont on voulait honorer la mémoire. Mais l'âme de Fénélon était trop accablée pour pouvoir se livrer à un travail qui aurait si cruellement renouvelé le senti-

Lettre de Fénélon au neau, 1712.

ment d'un malheur irréparable. Il ne craignit point d'avouer franchement sa faiblesse. « Je » ne me sens point capable maintenant de faire père Marti- s' la recherche des faits que vous voudriez re-» cueillir. Je ne saurais assez louer votre zèle » et la bonté de votre cœur; mais le courage ss me manque pour me livrer à un travail dont » je désire passionnément l'exécution. Le mal-» heur qui nous afflige a fait une si forte im-» pression sur moi, que ma santé en souffre » beaucoup. Tout ce qui réveille ma peine me » met dans une espèce d'émotion fiévreuse. Je » dois m'humilier de cette faiblesse... Il y avait » d'ailleurs si long-temps que je vivais loin du » prince, que je n'ai pu être témoin d'aucun » des faits arrivés dans un âge mûr, où il pou-» vait édifier le monde. »

Nous sommes portés à croire que des consi-

<sup>(1)</sup> Cet ouvrage parut eu 1712, sous le titre de Vertus de M. le duc de Bourgogne.

dérations encore plus importantes ne permettaient pas à Fénélon de révéler tout ce qu'il aurait pû dire sur un pareil sujet. Il n'était pas seulement arrêté par le contraste qu'aurait pû offrir le caractère d'un prince, qui, sans descendre de son rang, avait su se montrer encore plus religieux que les hommes les plus religieux, « avec les dispositions d'un monde déjà si corss rompu et si soulevé contre le joug de la re- père Marti-» ligion, que le spectacle des grandes vertus » ne faisaient que l'étonner, le décourager et » l'aigrir.»

Mais la véritable difficulté eût été pour Fénélon de rendre compte au public des maximes politiques, qu'il avait inculquées au duc de Bourgogne. C'était sous ce point de vue que l'instituteur d'un tel prince aurait pu, et aurait dû représenter son élève à la nation, qui le pleurait, et qui avait placé toutes ses espérances de bonheur dans le disciple de Mentor. Eh! comment Fénélon aurait il pu rappeler, en présence de Louis XIV, qui existait encore, les mêmes maximes qui l'avaient si vivement aigri contre l'auteur du Télémaque. C'est ce qu'il fait assez entendre dans sa réponse au père Martineau: « M. le duc de Beauvilliers peut vous aider beau-» coup plus que moi; ses conseils seront bons, » tant sur la recherche des faits, que sur leur » choix, et sur la manière de les mettre en

Ibid.

» œuvre. Vous jugez bien qu'il y a de grandes » observations à faire là dessus : Periculosæ » plenum opus aleæ tractas. Vous connaissez » le monde et sa maligne critique. »

Le véritable éloge du duc de Bourgogne se serait trouvé dans les instructions et dans les leçons, quelquefois sévères, que Fénélon lui avait si souvent adressées. C'était surtout dans les lettres où le jeune prince montrait une si tendre reconnaissance, une confiance si docile et si respectueuse à la voix paternelle qui l'avertissait de ses fautes, qu'on aurait conçu pour ce jeune prince la juste admiration que méritait un si grand caractère. Mais Fénélon pouvait-il révéler au public le secret d'une correspondance intime, entretenue pendant taut d'années à l'insu de Louis XIV. La vertu et la sagesse des conseils de Fénélon auraient-elles pu le justifier dans l'esprit de ce monarque prévenu et abusé. Heureusement la postérité a recueilli ces monuments précieux; et s'ils n'ont pas servi, comme on aurait dû l'espérer, à l'instruction de la génération qui a succédé au duc de Bourgogne, ils subsisterant toujours comme un monument aussi honorable pour la mémoire de l'instituteur que pour celle de l'élève.

Si Fénélon eût jamais été inspiré par les vues d'ambition, que ses ennemis et ses envieux c'étaient plu à lui supposer pour l'écarter de

la cour, on aurait dû croire, qu'en voyant tous ses projets et toutes ses espérances ensevelis dans le tombeau du duc de Bourgogne, il n'aurait eu d'autre pensée que celle d'achever sa tranquille et honorable carrière, au milieu des amis dont il était environné, et d'un peuple adorateur de ses vertus. Il savait qu'il n'avait rien à attendre du roi ni de madame de Maintenon, et qu'en perdant le jeune prince qui devait survivre à leur puissance, ou qui seul aurait pu slechir leurs longs ressentiments, leur cœur demeurait à jamais sermé pour lai. Fénélon connoissait trop bien le caractère du roi, celui de madame de Maintenon, et surtout les intérêts et les passions de la cour, pour admettre la plus légère illusion sur un changement plus favorable dans sa position. Son age, déjà avancé, lui permettait même de voiler son indissérence ou ses dégoûts du motif trop légitime d'être tout entier à sa douleur. Telle eût été la conduite d'un ambitieux et d'un politique ordinaire, qui n'avait plus rien à espérer ni à craindre de la faveur des rois et de l'opinion des hommes.

Mais ce serait mal connaître Fénélon que de croire qu'une âme telle que la sienne pût être un seul moment étrangère au salut de son pays et au bonheur de ses concitoyens. C'est lorsque Fénélon ne peut plus être soupçonné d'aucun

intérêt personnel, que nous le voyons occupé, avec le même zèle et la même sollicitude, de la pensée du bien public. Cet effort généreux dans l'oppression même d'une douleur accablante, nous paraît le dévouement le plus héroïque d'un cœur qui ne respirait que pour sa religion et sa patrie.

Dans une de ses lettres au duc de Chevreuse, écrite environ trois semaines après la mort du duc de Bourgogne, on le voit déjà porter avec inquiétude ses regards sur l'avenir effrayant que l'état de la cour, de la famille royale et du royaume présageait à la France.

C'est dans ces circonstances critiques qu'il exige du duc de Beauvilliers d'oser vaincre sa répugnance, pour aborder madame de Maintenon sur un sujet si délicat et si important; il lui rappelle les anciens procédés de madame de Maintenon et les services qu'elle lui avait rendus, pour lui faire oublier les trop justes sujets de mécontentement qu'elle lui avait donnés dans des temps plus récents. Il ne cherche point à lui faire illusion sur les défauts qu'on pouvait reprocher à madame de Maintenon; la sincérité avec laquelle il s'explique sur quelques parties de son caractère, laisse apercevoir qu'en engageant M. de Beauvilliers à faire les premiers pas vers elle, il se bornait à désirer qu'elle ne fût pas un obs-

tacle, sans oser espérer qu'elle pût offrir un concours très utile et très actif sur des objets d'un si grave intérêt. Ce portrait abrégé de madame de Maintenon annonce que Fénélon avait su l'observer et l'étudier pendant son séjour à la cour; mais il savait aussi qu'on ne pouvait arriver jusqu'au roi que par elle. Si nous en croyons M. de St. Simon (1), « vouloir et faire s sur les choses intérieures, et qui, par leur » nature, pouvaient s'amener de loin, par de-» grés, avec adresse, fut toujours pour madame s de Maintenon une seule et même chose. »

Fénélon écrivit donc au duc de Chevreuse pour représenter de sa part, au duc de Beauvilliers, tout ce qu'il devait à sa patrie et aux enfants du prince qu'ils pleuraient. « Je don- Fénélon au » nerais ma vie, non seulement pour l'état, duc de Che-» mais encore pour les enfants (2) de notre très (Manuscrits.) » cher prince, qui est encore plus avant dans s mon cœur que pendant sa vie. Je croirais » que le bon duc (M. de Beauvilliers) ferait » bien d'aller voir madame de Maintenon, et » de lui parler à cœurouvert, indépendamment » du refroidissement passé. Il pourrait lui faire n entendre qu'il ne s'agit d'aucun intérêt di-

(1) Mémoires de St.-Simon, tome IV, Supplément, p. 203.

<sup>(2)</sup> Le duc de Bourgogne avait laissé deux fils, le duc de Bretagne et le duc d'Anjou; mais le duc de Bretagne mourut le 2 mars 1712, jour même de la date de cette lettre.

» rect ni indirect, mais de la sûreté de l'état, » du repos et de la conservation du roi, de sa s gloire et de sa conscience, puisqu'il doit, s autant qu'il le peut, pourvoir à l'avenir. En-» suite il pourrait lui dire toutes ses principales » vues, et concerter avec elle ce qu'il dirait au » roi. Je ne propose point ceci sur l'espérance » qu'elle soit l'instrument de Dieu pour faire » de grands biens ; je ne crains que trop qu'elle » sera occupée des jalousies, des délicatesses. » des ombrages, des aversions, des dépits et » des finesses de femme. Je ne crains que trop » qu'elle n'entrera que dans des partis fai-» bles, superficiels, flatteurs, pour endormir s le roi et pour éblouir le public, sans aucune s proportion avec les besoins de l'état; mais » enfin Dieu se plaît à se servir de tout. Il faut » au moins tâcher d'appaiser madame de Main-» tenon, asin qu'elle n'empêche pas les résolu-» tions les plus nécessaires; le bon duc lui doit » même ces égards dans cette conjoncture uni-» que, après toutes les choses qu'elle a faites » autresois pour son avancement. »

Fénélon craignant aussi qu'une fausse modestie ne portât le duc de Chevreuse à se refuser d'entrer dans les mesures à prendre pour le salut public, lui ajoute : « Si on fait un conseil de (Manuscrits.) » régence, vous seriez coupable devant Dieu et » devant les hommes si vous refusiez d'en être.

» Vous vous trouvez le plus ancien duc d'age » et de rang qui puisse secourir l'état; vous s savez tout ce que les autres ignorent; vous » devez infiniment au roi et à la maison royale; ss vous devez encore plus à notre cher prince » mort et à ses deux enfants, que vous ne de-» viez à lui vivant et en pleine prospérité. Vos » soins et vos négociations ne seraient rien en » comparaison du poids de votre suffrage dans » un corps ignorant et faible; il faut se sacrifier » sans ménagement. Vous manquerez à Dieu, si » par votre scrupuleuse modestie ou humilité à » contre-temps, vous prenez un autre parti. »

Nous voyons, dans cette même lettre, que Fénélon était inquiet sur sa correspondance M. le duc de Bourgogne. avec le duc de Bourgogne. On a pu remarquer qu'il s'y était exprimé avec une grande sincérité sur une multitude d'objets. Cette correspondance seule devait infiniment déplaire à Louis XIV; elle lui offrait la conviction qu'il avait inutilement cherché à rompre les liens qui unissaient si tendrement son petit-fils et l'archevêque de Cambrai. « N'y aurait-il point » dans les papiers de notre très cher prince (Manuscrits.) s quelque écrit de moi? n'y aurait-il point de » mes lettres, que je lui écrivais pendant le » siège de Lille? Le roi a-t-il tous les papiers % de P. P. »

Parmi ces papiers, il en était un surtout qui

pouvait causer un juste sujet d'inquiétude à Fénélon, par l'impression qu'il devait naturellement produire sur l'esprit de Louis XIV. Si ce prince avait été si profondément blessé des maximes générales du Télémaque, comment ne se serait-il pas cru encore plus offensé en lisant le manuscrit des Directions pour la conscience d'un roi; il aurait cru y trouver à chaque ligne la censure de son amour du faste, de cette passion de la gloire, de cette ambition des conquêtes, de ces usurpations injustes, de ce goût des plaisirs, de cette complaisance à l'adulation, et de cette ivresse du pouvoir absolu qu'il avait en effet trop laissé apercevoir dans les premières années de son règne, mais dont ses ennemis mêmes n'auraient dû se ressouvenir que pour admirer le courage avec lequel il avait su triompher de tous ses penchants.

Heureusement ce manuscrit n'était point resté entre les mains du duc de Bourgogne; le jeune prince n'avait voulu conserver des écrits de son précepteur, que ceux qui avaient pour objet de l'avertir de ses torts et de ses défauts, ou de lui rappeler les principes d'honneur, de justice et de vertu qu'il devait porter sur le trône. Il avait eu la sage attention de brûler, ou de laisser en dépôt à M. de Beauvilliers, tous les autres écrits de Fénélon qui auraient pu déplaire au roi, son grand-père, si quelque

malheur imprévu les faisait tomber entre ses mains; c'est ainsi que le manuscrit des Directions pour la conscience d'un roi sut conservé sidèlement par M. de Beauvilliers, et ensuite remis par sa veuve au marquis de Fénélon (1).

L'évènement justifia la prévoyance du duc de Bourgogne. Aussitôt que ce prince eut les yeux fermés, Louis XIV ordonna qu'on lui remit à lui-même tous les papiers qui se trouvaient dans sa cassette, et il en sit un examen curieux et inquiet. M. de Beauvilliers, instruit de cet ordre, s'adressa à madame de Maintenon, pour réclamer ses écrits et ceux de l'archevêque de Gambray; madame de Maintenon lui répondit: (2) Pour vous mettre l'esprit en repos, j'ai tiré » des copies de tous vos écrits, et je vous ren->> voie tout, sans exception. On vous aurait Beauvilliers, » gardé le secret; mais il peut arriver des occa- à St.-Cyr, le » sions qui découvrent tout, nous venons d'en (Manuscrits.) n faire une triste expérience. Je voulais vous

madame de Maintenon au duc de

n renvoyer tout ce qui s'y est trouvé de vous et

n de M. de Cambrai; mais le roi a voulu le

<sup>(1)</sup> Nous avons déjà rapporté comment ce manuscrit a été imprimé vers 1734.

<sup>(2)</sup> Nous avons cette réponse de la main de madame de Maintenon. Les premières lignes sont effacées, mais elles se trouvent rétablies dans une copie que nous avons également de la insin da duc de Chevreuse.

» brûler lui-même. Jevous avoue que j'y ai eu
» un grand regret, car jamais on ne peut écrire
» rien de si beau et de si bon; et si le prince
» que nous pleurons a eu quelques défauts,
» ce n'est pas pour avoir reçu des conseils trop
» timides, ni qu'on l'ait trop flatté. On peut
» dire que ceux qui vont droit ne sont jamais
» confus».

C'est ainsi que madame de Maintenon rendensin une justice tardive à Fénélon. Cet aveu est d'autant plus remarquable, qu'il vient d'une femme, autresois son amie, devenue ensuite son ennemie; et l'on sait assez que lorsqu'un de ces sentiments succède à l'autre, on s'irrité encore plus contre l'objet de sa prévention, pour se justifier à soi-même ses propres variations.

On voit que madame de Maintenon affecte, dans cette lettre, une grande estime pour la franchise courageuse de Fénélon, et de grands regrets sur la perte des écrits que Louis XIV venait de brûler. Il est difficile de juger jusqu'à quel point ces regrets farent sincères; mais on nepeut expliquer la singulière détermination de Louis XIV, que par un ressentiment que rien ne pouvait effacer, ou par le dépit de voir l'innocence de Fénélon justifiée par des témoignages aussi irrécusables, ou enfin, par le chagrin de rencontrer toujours, dans les écrits de l'archevêque de Cambrai, des maximes si différentes

des principes habituels de son gouvernement.

Pent être aussi le concours de ces sentiments réunis fit sur lui, dans le premier moment, une impression à laquelle il céda avec impatience, sans se donner le temps de la réflexion.

Fénelon avait fait sentir au duc de Chevreuse (1), combien il était à désirer que le duc de Beauvilliers se rapprochat de madame de Maintenon, pour disposer le roi à adopter, de son vivant, toutes les mesures propres à prévenir les malheurs qui devaient suivre sa mort. Il ne se flattait pas sans donte que madame de Maintenon (2) « agit ni par grace, ni même avec » une certaine force de prudence élevée; mais » il désirait qu'on pût s'en servir, comme Dieu » se sert des plus faibles instruments, au moins » pour empêcher de certains malheurs ».

Il exhottait M. de Beauvilliers, à tâcher de hai persuader (3) « que ce n'était point en » éparguant chaque jour au roi la vue de quel» ques détaits épitieux et affligeants, qu'on tra» vaillerait solidement à le soulager et à le con» server; que les épines renaîtraient sur ses pas
» à toutes les heures; qu'il ne pouvait se soulager
» qu'en s'exécutant d'abord à toute rigueur ».

<sup>(1)</sup> Par sa lettre du 8 mars 1712. (Mauuscrits.)

<sup>(2)</sup> Mémoires manuscrits de Fénélon, du 15 mars 1712.

<sup>(3)</sup> lbid.

Fénélon, bien convaincu de l'insurmontable prévention de madame de Maintenon contre lui, demandait à M. de Beauvilliers de le sacrifier lui-même, pour ne laisser aucun ombrage sur leurs rapports d'estime, de confiance et d'opinions. Il exigeait de lui qu'il déclarât nettement à madame de Maintenon, (1) « qu'illui parlait » sans intérêt, ni pour lui ni pour ses amis, sans » prévention et sans cabale; que, pour ses sentiments de religion, il n'en voulait avoir d'autres » que ceux du Saint-Siège; qu'il ne tenait à rien » d'extraordinaire, et qu'il aurait horreur de ses » amis mêmes, s'il appercevait en eux quelque » entêtement ou artifice, ou goût de nou- » veautés ».

Disposition de madame de Maintemon.

M. de Beauvilliers eut, en effet, un entretien particulier avec madame de Maintenon; il parut satisfait de ses dispositions et de son désir de concourir avec lui, pour inspirer au roi les mesures les plus convenables aux circonstances. La lettre de madame de Maintenon, que nous avons rapportée, paraissait en effet, annoncer de sa part, un retour à ses anciens sentiments de goût et d'estime pour cet homme vertueux. Elle n'avait d'ailleurs plus rien à redouter de son ascendant sur le duc de Bourgogne, qui n'existait plus; et il était assez naturel que dans l'état

<sup>(1)</sup> Mémoires manuscrits de Fénélon.

de trouble, de douleur et de consternation où tant de catastrophes venaient de plonger le roi, la famille royale et la cour, elle eût désiré sincèrement de renouer avec un ancien ami, dont la piété, la droiture et la modération ne s'étaient jamais démenties. Elle se trouvait elle-même isolée, inquiète, incertaine, affligée du présent, tourmentée de l'avenir, et fatiguée de ce poids incompréhensible de dégoût et d'ennui, qui dévorait cette existence si enviée. Elle avait perdu l'évêque de Chartres; elle était mécontente du cardinal de Noailles, et elle n'était pas encore entièrement livrée à l'évêque de Meaux (depuis cardinal de Bissy). Elle voyait le roi appésanti par l'âge, attristé par le malheur, privé de l'aimable distraction que le mouvement, la gaîté, les grâces, la complaisance et la douce séduction de madame la duchesse de Bourgogne, apportaient au cours uniforme de ses journées, et au sérieux de son caractère. Le maréchal de Villeroi, élevé avec Louis XIV, et qu'une longue habitude lui rendait d'autant plus agréable, qu'il n'avait pas à en redouter cette supériorité d'esprit, souvent plus fatiguante que nécessaire à un roi dans l'intimité de la société, aurait pu faire une utile diversion à ces longues soirées, que madame de Maintenon ne pouvait plus remplir, malgrétout l'intérêt de sa conversation; mais le maréchal avait cru-punir Louis XIV

de lui avoir ôté le commandement des armées, en s'éloignant de la cour, et en n'y paraissant plus que très rarement.

Enfin, madame de Maintenon savait, mieux que personne, que le roi avait toujours eu autant de goût que d'estime pour M. de Beauvilliers; elleavait même éprouvé que l'opinion qu'il avait de sa fidélité et de sa probité, avait résisté à ses insinuations et à ses attaques, pendant les discussions orageuses du quiétisme. Il n'est donc pas étonnant que, dans le premier moment, madame de Maintenon ait été assez portée à se réunir à M. de Beauvilliers, et à entrer dans ses vues, pour le présent et pour l'avenir.

Le duc de Chevreuse s'empressa d'instruire Fénélon de cet heureux début, et l'invita, au nom de M. de Beauvilliers, à lui communiquer ses idées, pour travailler sur un plan suivi.

C'est à cette occasion que Fénélon rédigea plusieurs mémoires, que nous avons écrits de sa main, et qui peuvent aujourd'hui être rendus publics, sans danger et sans inconvénient. Nous crovons qu'ils inspireront un grand intérêt, par le nom de leur auteur, et par l'importance des matières qui en font l'objet (1).

Lorsque Fénelon s'était occupé, au mois de

<sup>(1)</sup> Nous avons placé ces Mémoires parmi les Pièces justifientives du livre septième.

novembre 1711, de tracer un plan de gouvernement pour le duc de Bourgogne, il n'était question que d'établir les formes et les bases d'une bonne administration; la succession au trône était assurée; elle arrivait paisiblement et directement à un prince parvenu, malgré sa jeunesse, à une maturité de raison, et à un degré de considération, qui ajoutaient encore plus de force et d'autorité à la puissance souveraine; il ne s'agissait que de lui inspirer toutes les bonnes et vertueuses pensées; l'intention de les réaliser était dans son cœur, et tous les moyens d'exécution auraient été dans sa main.

Mais, dans le court intervalle du mois de novembre 1711 au mois de mars 1712, tout avait changé de face; les destinées de la France ne reposaient plus que sur la tête d'un vieillard de soixante quatorze ans, et d'un enfant de deux ans.

Il était contre toute Praisemblance que Louis XIV pût vivre encore assez long-temps pour épargner à la France les agitations et les inquiétudes d'une minorité; « mais, dans le cas » même où on aurait échappé à la minorité de » la loi, qui finit à treize ans révolus, on ne » pouvait, ainsi que Fénélon l'observait, éviter » la minorité réelle, où un enfant ne fait que » prêter son nom au plus fort ».

Dans le cours ordinaire des choses, la régence

était dévolue au duc de Berri, oncle du jeune roi. Ce prince, qui ne mourut qu'en 1714, existait à l'époque où Fénélon écrivait ses mémoires.

C'est ce qui rendait encore la situation des affaires plus critique. Le droit du duc de Berri au titre de régent, était aussi incontestable, que ses moyens, pour en remplir les fonctions, étaient bornés, et même entièrement nuls. Ce prince, qu'on n'avait jamais pu appliquer à aucune occupation sérieuse, réunissait au défaut d'instruction, de talents et d'aptitude, une extrême faiblesse de caractère; il était entièrement asservi aux caprices, aux emportements, aux passions violentes et honteuses de sa femme, fille du duc d'Orléans, et accusée, par la voix publique, de vivre avec son père dans un commerce monstrueux. Donner au duc de Berri la régence, avec une autorité absolue et indépendante, c'était la donner à la duchesse de Berri, ou plutôt au duc d'Orléans, son père.

Malheureusement, ce prince se trouvait alors lui-même accablé sous le poids des imputations les plus atroces. La France entière consternée de la mort rapide et imprévue d'un jeune prince, qui était devenu les délices de la nation; d'une princesse, enlevée à la fleur de son âge, et chère à toute la cour par sa bonté, ses grâces et ses agréments; d'un fils, porté au tombeau le même

jour que son père et sa mère, accusait le duc d'Orléans d'avoir préparé des malheurs d'un genre si extraordinaire, et qui ne laissaient plus entre · le trône et lui qu'un enfant, prêt à rendre le dernier soupir.

Tels étaient les sombres pensées qu'offraient à tous les esprits ces images lugubres de mort, de crimes et de poison.

Une impression bien différente de celle qu'a pu faire éprouver la lecture des premiers mémoircs, se fait sentir en lisant les mémoires dont nous allons rendre compte. Lorsque Fénélon traçait un plan de gouvernement au duc de Bourgogne, tout lui offrait l'image, et l'espérance de la paix, de l'ordre, de la justice, de la sagesse et du bonheur; mais, en ce moment, tout lui offre la perspective effrayante des plus grands malheurs pour la France: une guerre désastreuse, une paix incertaine, des finances épuisées, la nation accablée d'impôts, la nécessité inévitable de la banqueroute, un roi prêt à descendre dans le tombeau, un enfant de deux ans appelé à lui succéder, une minorité orageuse, un régent incapable de gouverner et asservi à une femme coupable, la possibilité d'une guerre civile, des sectaires inquiets et turbuleuts, un grand crime à venger, dissicile à constater, dangereux à punir; telle est l'analyse

314 HISTOIRE DE FÉNÉLON. du premier mémoire de Fénélon, intitulé Le roi (1).

Dans une pareille crise, une seule ressource se présente à Fénélon: c'est l'établissement prématuré d'un Conseil de régence, mis en activité par Louis XIV kui-même, de son vivant. «Il n'en » serait pas moins le maître de tout, observe ss Fénélon; il accoutumerait toute la nation à s se soumettre à ce conseil; il éprouverait » chaque conseiller; il les unirait, les redres-» serait, et affermirait son œuvre. S'il faut, le » leademain de sa mort, commencer une » chose qui est devenue si extraordinaire, elle » sera d'abord renversée. Depuis long-temps la » nation n'est plus accoutumée qu'à la vos lonté absolue d'un seul maître; tout le mondé » courra au nouveau régent. Il ne faut pas » perdre un moment pour faire établir ce con-» seil. L'étonnement du spectacle, le cri public, s la crainte d'un dernier malheur, peuvent » ébranler; mais si, sous le prétexte de n'affliger » pas le roi, on attend qu'il rentre dans son » train ordinaire, on n'obtiendra rien; Il n'y 🛪 a aucun jour où on ne soit menacé ou d'une » mort naturelle et soudaine, ou d'un acciu dent funeste n.

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, n°. XII.

Mais, en proposant ses idées sur la composition de ce conseil, Fénélon se sent tout à couparrêté par une considération, qui semble l'effrayer lui-même, et qu'il n'a ni la faiblesse de dissimuler, ni la force d'écarter: « Si on met » dans le conseil de régence N.... (le duc d'Orn léans), on livre l'état et le jeune prince à » celui qui est soupçonné de la plus, noire seé- » lératesse; si on l'exclut pour ce soupçon, on » prépare le renversement de ce conseil, qui » paraîtra fondé sur une horrible calomnie, » contre un petit-fils de France ».

Pour adoucir cette exclusion, Fénélon propose d'exclure en même temps les autres princes du sang (1), tous les princes légitimés, tous les princes étrangers, qui s'arrogent la prétention de ne pas regarder le roi comme leur souverain; il veut enfin qu'on ne donne au duc de Berri, régent, que la simple présidence, avec sa voix comptée comme celle des autres, et pour conclure à la pluralité des suffrages.

Fénélon indique, dans un mémoire séparé, qu'il convient (2) « de mettre dans le conseil de » régence des prélats recommandables par leur » naissance ou leur vertu, ou leur réputation » de capacité soutenue de droiture. Les prélats

<sup>(1)</sup> Presque tous coux qui existaient alors étaient mineurs.

<sup>(2)</sup> Manuscrits.

» sont le premier corps de l'état et les premiers » seigneurs de la nation. Il importe de donner » cette forme solennelle à un conseil qui aura » tant de besoin d'autorité, et dont la puissance » pourra être si contestée. De plus, il s'agira » souvent des matières de religion, que les pré-» lats doivent soutenir. Enfin, ce serait les dé-» grader que de les exclure de cette assem-» blée. »

Au reste, Fénélon ne se dissimule pas « que » l'établissement de ce conseil (1) de régence » peutfaire craindre de terribles inconvénients; » mais dans l'état présent on ne peut plus rien » faire que de très imparfait, et il serait encore » pis de ne rien faire. On ne peut point se » contenter de précautions ordinaires et mé- » diocres. »

Dans un troisième mémoire (2), il fait connaître ses sentiments sur l'éducation de l'enfant encore au berçeau, qu'un instant pouvait placer sur le trône; il indique les différentes personnes qui lui paraissent le plus dignes de ces difficiles et délicates fonctions. Nous observeverons à ce sujet que parmi les différents évêques que Fénélon propose pour précepteur, il

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, n°. XII.

<sup>(2)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre septième, n°. XIII.

ne parle point de celui (1) que son heureuse destinée devait conduire à cette place et élever ensuite au rang de premier ministre; il insiste « pour qu'on nomme immédiatement le gou-» verneur, le précepteur, et les autres pers sonnes attachées à l'éducation. Il ne s'agit » point d'attendre l'âge ordinaire; le cas n'est » que trop singulier. Le roi peut manquer tout » à coup; il faut mettre pendant sa vie cette » machine en train, et l'avoir affermie avant » qu'il puisse manquer. On peut laisser l'enfant » dans les mains des femmes, et lui donner des » hommes qui iront le voir tous les jours, qui » l'accontumeront à eux; et qui commenceront » insensiblement son éducation. »

Le quatriente mémoire (2) de Fénélon est peut-être le monument le plus effrayant que puissent offrir les annales de l'histoire; il avertit à jamais les princes du prix qu'ils doivent attacher à une bonne réputation, et que l'opinion publique se venge toujours cruellement à leur égard du mépris qu'ils montrent pour l'opinion publique. Quand on voit un prince, tel que le duc d'Orléans, naturellement humain d'Orléans

<sup>(1)</sup> Le cardinal de Fleury.

<sup>(2)</sup> Ce Mémoire est intitulé: Recherches de. . . . Fénélon n'ose achever; il craint de souiller sa plume en indiquant la nature du crime.

et généreux, doné de toutes les qualités aimables qui concilient les cœurs et les affections; un prince qui ne se permit jamais un acte de rigneur, qui dédaigna de se venger de ses enmemis et de ses colomnisteurs, aussitôt qu'il en ent le pouvoir, qui porta même la clémence à na degré très rémarquable; lorsqu'on voit un tel prince accusé, par toute une nation, des orimes lesplus laches et les plus atroces, on est d'abord tenté d'attribuer un pareil déchaîne mentaux misseuvres profondes de la haine et de l'ambition. Cependant, il est certain que le duc d'Orléans n'avait point d'ennemis; son seul, son plus dangereux ennemi; était luimême; s'il fut imjustement accusé, il ne dut s'en prendre qu'à lui seul. On le juges tel qu'il affectait de se montrer : en refusant de croire à la vertu et à la probité, il mérita qu'on dontat de sa verte et de sa probité, et, comme le dit Finison, u il rendit croyable tout ce qu'on a: s. la plus de peine à croire. s

Il fallait que les horribles soupgons qui accusaient le duc d'Orléans du plus grand des crimes, fussent bien généralement répandus et offrissent tous les caractères de la vraisemblance, pour avoir pu rendre nécessaires les terribles précautions conseillées dans ce mémoire.

> Ni Fénélon, ni le duc de Beauvilliers, ni le duc de Chevreuse n'étaient prévenus comme ce

prince. On voit même dans les *mémoires de St.*-Simon, qu'ils l'avaient servi utilement auprès du duc de Bourgogne, dans un temps où une intrigue imprudente en Espagne avait déjà jeté sur lui le soupcon d'un grandattentat. C'était le généreux intérêt du duc de Bourgogne qui l'avait alors garanti de l'indignation de Louis XIV, du courroux du premier Dauphin, du juste ressentiment de Philippe V, et des insinuations plus dangereuses encore de madame de Maintenon et de la princesse des Ursins. Le duc d'Orléans, touché des vertus de Fénéron, du channe et de l'agrément de son esprit, frappé de la supériorité de son génie, entretenait même avec lui une correspondance intéressante sur les objets les plus sublimes de la religion et de la philosophie.

Ce n'était donc que maigré leur penchant naturel que l'énélon et ses ainis se voyaient, peur ainsi dire, entraînés par la clameur universelle à le présumer coupable. Le mémoire de l'énélon peint la pénible anxiété d'un esprit qui n'ose croire ni à l'innocence, ni au crime, et qui s'épennante lui-même de la nécessité de souler cea affreux mystères. Chaque ligne de ce mémoire excite dans l'esprit du lecteur une capèce d'effroi involontaire sur cet amas de soupeons atroces et de suppositions horribles, que le cri universel d'un peuple égaré par la

douleur, semble élever contre des personnages si augustes par leur naissance et leur rang.

(1) « Ce serait une grande injustice, dit Fé-» nélon, et un grand malheur, que de soup-» conner, sur des imaginations populaires, sans » un solide fondement.

» S'il n'est pas coupable, on prépare à pure » perte une guerre civile, en le tenant pour » suspeot, et en l'excluant.

» S'il est coupable, il est capital de mettre en » sûreté la vie du roi, et du jeune prince, qui » est à toute heure en péril.

» S'il n'est pas coupable, et s'il est bien in-» tentionné, il serait convenable de le traiter » avec confiance, et de l'engager par honneur.

» Ce qui me frappe, est que sa fille (la du» chesse de Berri), qui est dans l'irréligion
» la plus impudente, dit-on, ne saurait y être
» sans lui, et qu'étant instruit de tout ce qu'on
» dit de monstrueux de leur commerce, il n'en
» passe pas moins sa vie seul avec elle. Cette
» irréligion, ce mépris de toute diffamation,
» cet abandon à une si étrange personne seu» blent rendre croyable tout ce qu'on a le plus
» de peine à croire. Il est ambitieux et cu» rieux de l'avenir.

» Il y a des crimes qu'on ne peut janiais s'as.

<sup>. (1)</sup>Manuscrits.

» surer de prouver judiciairement, qu'après » l'entière instruction du procès. Il est terrible » de commencer celui-ci dans l'incertitude.

» La preuve est encore bien plus difficile con-» tre une personne d'un si haut rang. Qui est-ce » qui ne craindra point de succomber dans une » si odieuse accusation?

» Chacun craindra une prompte mort du roi, » ou une indulgence de sa part pour sauver » l'honneur de la maison royale. Chacun crain-» dra un ressentiment éternel de cette maison. » Les espérances de récompenses ou de pro-» tection ne sont nullement proportionnées à de » telles craintes; dès qu'on viendra à chercher » les témoins en détail, chacun reculera.

» Si par malheur le crime était vérifié, ferait» on mourir avec infamie un petit-fils de France,
» qui peut parvenir bientôt par droit de suc» cession à la couronne? Pourrait-on avec sû» reté le tenir en prison perpétuelle? N'en sor» tirait-il point quand son gendre et sa fille au» raient l'autorité?

» Supposé même qu'on est la sorce de le dé» clarer exclu de la succession, quelles guerres
» n'y aurait-il pas à craindre, si le cas arrivait?
» De plus, on ne pourrait pas exclure son sils
» qui est innocent. Que n'y aurait-il pas à crain» dre du père du roi, lequel père aurait été
» exclu avec infamie de la royauté?

ui.

» Toute recherche, ou molle, ou superfi» cielle, ou rigoureuse, et sans un entier suc» cès pour achever de le perdre, produirait à
» pure perte des maux infinis. D'un côté, il se» rait implacable sur une recherche infamante;
» de l'autre, il serait triomphant, sur ce qu'on
» n'aurait pas pu le convaincre. Il serait exclus
» de la régence, et il en aurait néanmoins tout;
» l'autorité effective sous le nom de son gendre,
» qu'il gouvernerait par sa fille.

» Il ne faut point compter sur l'indignation » publique; l'horreur du spectacle récent ex-» cite cette indignation; elle se rallentira » tous les jours. Un petit-fils de France, ca-» lomnié si horriblement, et sans preuves » claires, exciterait bientôt une autre indi-» gnation. De plus, les mœurs présentes de » la nation jettent chacun dans la plus vio-» lente tentation de s'attacher au plus fort » par toutes sortes de bassesses, de lâchetés, » de noirceurs et de trahisons.

» Ce prince, s'il était poussé à bout, trouve-» rait de grandes ressources par la faiblesse » présente, par le déclin d'un règne prêt à finir, » par son esprit violent, quoique léger, par » ses grands revenus, par l'appui de son gen-» dre, par l'irréligion de lui et de sa fille, par » les conseils affreux qui ne lui manqueraient » pas. » Si on l'exclut du conseil de régence, il » paraîtra que le roi le tient pour suspect. Gette » exclusion sera regardée par-là comme très » flétrissante. En ce cas, son intérêt est qu'on » fasse une recherche, où l'on succombe; alors, » il reviendra après la mort du roi contre » cette exclusion flétrissante et calomnieuse. » Il n'en faut pas tant, quand on est le plus » fort, pour renverser ce qui paraît odieux et » irrégulier.

» Dans la recherche, on ne pourrait guères » découvrir le crime de N.... sans trouver que sa fille a été complice de son action; en ce » cas, que ferait-on d'elle? Elle peut devenir » reine; sa condamnation pourrait mettre M. le » duc de Berri, devenu roi, hors d'état d'avoir » jamais des enfants.

» Si le jeune dauphin venait à manquer après » un éclat si horrible, le roi d'Espague voudrait » venir en France pour monter sur le trône, et » les Espagnols pourraient bien refuser de re-» cevoir en sa place M. le duc de Berri, gou-» verné par cette fille et par ce beau-père qui » leur est si odieux.

» En ce cas, il y aurait facilement une guerre » entre les deux frères. Le roi d'Espagne, sui-» vant les conseils de la reine son épouse et de » la nation espagnole, soutiendrait que la re-» nonciation de feu monseigneur et de feu 324 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

» M. le dauphin était aussi nulle que celle de

» la reine Marie-Thérèse d'Espagne; ils vou-

s draient réunir les deux monarchies pour ne

» tomber pas dans des mains si odieuses et si

n diffamées.

» Malgré toutes ces raisons de ne point faire » une recherche avec éclat, je voudrais qu'on » en fit une très secrette, pour assurer la vie » du roi et du jeune prince, supposé qu'on » trouve des indices qui méritent cet appro-» fondissement; mais le secret est également-» difficile et absolument nécessaire.

» Ne pourrait-on point examiner en grand » secret le chimiste de ce prince, et voir le » détail des drogues qu'il a composées? Il fau-» drait en prendre et en faire des expériences » sur des criminels condamnés à mort.

» Si par malheur le prince est coupable, et » s'il voit qu'on ne veut rien approfondir, que » n'osera-t-il point entreprendre?»

Ce mémoire de Fénélon ne fait que trop connaître jusqu'à quel point l'opinion publique était déclarée contre le duc d'Orléans.

Quelle devait être la douloureuse perplexité de Louis XIV au récit de tant d'horreurs? Les cris de l'indignation populaire avaient retenti jusqu'à son trône; toutes les accusations étaient sous ses yeux; les rapports des médecins, auxquels il se confiait le plus, attestaient le crime,

et toutes les bouches nommaient le coupable. Quelle situation pour un roi si long-temps heureux? Il se voyait seul dans son palais désert et abandonné; la nombreuse postérité, dont il s'etait vu environné, avait disparu, et la solitude de ses vastes appartements n'était plus animée que par la présence d'un faible eufaut luttant contre la mort. À peine arrêtait-il en ce moment sa pensée sur l'existence insignifiante du duc de Berri; un pareil appui ne pouvait ni assurer sa couronne, ni consoler son cœur. A ces images de mort et de deuil, à la crise alarmante où se trouvait la France au dedans et au dehors, à toutes les incertitudes, non moins cruelles, d'un avenir procham, se joignait la profonde émotion d'une ame qui n'ose ni croire, ni douter, ni pardonner, ni punir. Ce roi si noble, si honnéte, dont tous les sentiments étaient si généreux et si délicats, était condamné à n'entendre parler que de poisons et d'infamies; et c'était un prince même de son sang, le mari de sa fille, et sa petite-fille qu'on lui dénonçait comme les auteurs de tant d'attentats.

Jamais peut être Louis XIV n'a mieux montré la grandeur de son caractère que dans ces affreux moments; seul il opposa la conviction de son âme vertueuse aux injustes clameurs de la calomnie; il ne put croire son sang souillé de tant de crimes. Il jugea mieux son neveu que ne l'avaient jugé la cour, Paris et la France entière; Louis XIV, qui d'un seul trait avait peint avec tant de justesse et d'énergie le duc d'Orléans, en l'appelant un fanfaron de crimes, sentit qu'il était plus fait pour les imaginer que pour les commettre. En se refusant à le croire coupable, il ne voulut pas même paraître le soupçonner; il ne changea rien à son accueil et à ses bontés pour lui en présence de sa cour, ni dans l'intérieur de sa société. Son exemple avertit la cour de se taire et détrompa la prévention populaire; la postérité équitable a confirmé le jugement de Louis XIV, seul contre tous ses contemporains.

On voit par les mémoires, dont nous venons de rendre compte, que le principal expédient proposé par Fénélon, pour prévenir les troubles de la minorité, pour suppléer à l'incapacité du duc de Berri, et pour mettre un frein à l'audace du duc d'Orléans, était la formation d'un conseil de régence; mais ce conseil n'aurait pu atteindre l'objet qu'on se proposait, qu'autant qu'il aurait été mis en activité par Louis XIV lui-même, et déjà en possession des rênes du gouvernement, au moment où ce monarque aurait eu les yeux fermés.

Il est impossible de savoir si cette barrière, plus ou moins solidement établie, eût été assez forte pour garantir un pouvoir précaire et passager contre les invasions d'un prince aussi audacieux que le duc d'Orléans.

Il est permis de présumer que la longue obéissance, dont la nation avait contracté l'habitude, les principes de soumission, dans lesquels tous les ordres de la magistrature étaient nourris et entretenus depuis soixante ans, le caractère de réserve et de modération qui formait l'esprit du clergé, les préventions mêmes du public contre les mœurs et la licence du duc d'Orléans, auraient pu laisser encore régner Louis XIV après sa mort et maintenir une institution protégée par son nom.

D'un autre côté, on peut croire avec autant de vraisemblance qu'un prince habile et adroit, qui n'avait entre le trône et lui qu'un enfant, aurait eu de grands moyens pour corrompre, diviser et renverser ces faibles dépositaires d'un pouvoir momentané, « surtout dans un temps » où, comme l'observait Fénélon, les mœurs » de la nation jetaient chacun dans la plus » violente tentation de s'attacher au plus fort » par toutes sortes de bassesses, de lâchetés, » de noirceurs et de trahisons. »

Ce sont là de ces questions problématiques sur lesquelles on peut faire valoir, avec un égal succès, des raisons et des objections également plausibles. Elles ne sont ordinairement résolues que par l'évènement, et par un con328 HISTOIRE DE FÉNÉLON. cours de circonstances qui échappent à la pré-

voyance humaine.

Fénélon avait sait passer ces mémoires aux ducs de Chevreuse et de Beauvilliers; ils sont datés, dans le manuscrit original, du 15 mars 1712, et il paraît qu'ils étaient déjà parvenus au duc de Chevreuse, lorsqu'il écrivait à Fénélon le 24 mars suivant (1): « M. de Beauvilliers a » suivi votre avis; il a parlé à madame de Main- » tenon et il l'a trouvée bien intentionnée. »

Mais nous ignorous jusqu'à quel point cette négociation fut suivie; elle devait nécestairement rencontrer de grandes difficultés dans le caractère de Louis XIV et dans celui de madame de Maintenon. Il est au moins très douteux qu'on eût jamais pu faire consentir Louis XIV à partager de son vivant, avec un conseil de régence, l'autorité absolue qu'il avait concentrée depuis si long-temps dans sa main. Fénélon semblait avoir prévu que ce serait de ce côté là que viendrait le plus grand obstacle; il s'était en vain efforcé de l'écarter, ou plutôt de l'éluder, en faisant observer dans son mémoire « que le roi n'en serait pas moins le maître de » tout; » il se réduisait même à désirer « que s dans le cas où l'on ne pût persuader su roi s une chose si nécessaire, on obtint au moins

<sup>(3)</sup> Manuscritt.

» de lui à toute extrémité d'assembler ce cou-» seil cinq ou six fois l'année. »

Mais le nom seul d'une institution si nouvelle et si extraordinaire devait essaroucher la susceptibilité de Louis XIV sur l'exercice du pouvoir suprême.

Sous d'autres rapports, le caractère de madame de Maintenon ne résistait pas moins que
celui de Louis XIV au suocès d'un pareil plan.
La longue connaissance qu'elle avoit eue des
maximes de gouvernement de Fénélou, pendant leur ancienne liaison, lui en aurait fait
reconnaître l'auteur, d'autant plus facilement
qu'elle n'ignorait pas l'abandon de confiance
de M. de Beauvilliers en l'archevêque de Cambrai; il n'en fallait pas davantage pour la prévenir, ou du moins pour la refroidir.

On doit même douter que M. de Beauvilliers ait sentement laissé entrevoir à madame de Maintenon le mémoire sur la formation du conseil de régence, dont un des principaux articles portait l'exclusion formelle des princes légitimés. On connaissait son extrême affection pour le duc du Maine, qu'elle avait déjà élevé si hant, et qu'elle se proposait d'élever encore plus.

D'ailleurs Fénélon jugeait très-bien madame de Maintenon, en la représentant lorsqu'il s'agissait des grands intérêts de l'état (1): « Livrée » à des jalousies, à des délicatesses, à des om-» brages, à des aversions, à des dépits, à des » finesses de femme; ne proposant que des » partis faibles, superficiels, flatteurs, pour » endormir le roi et éblouir le public, sans au-» cune proportion avec les besoins du moment.»

On voit en effet que jusqu'à la dernière année de la vie de Louis XIV, elle parut s'endormir elle-même sur les suites d'un si grand changement; elle semblait se reposer sur son âge, encore plus avancé que celui du roi, et qui pouvait la dispenser de s'associer à des évenements dont elle ne devait pas être témoin; elle s'était préparée, dans sa retraite de St.-Cyr, un asile contre toutes les vicissitudes de la fortune; elle consentait d'avance à s'y laisser oublier, parce qu'elle était bien sûre qu'on consentirait à l'oublier par un juste égard pour sa vieillesse, pour sa modération, et pour le nom de Louis XIV.

D'ailleurs, les évènements rendirent bientôt inutiles toutes les pensées, tous les conseils, et toutes les vues de cette société d'hommes vertueux, qui n'existaient et qui ne respiraient que pour la gloire de la religion et le bien de

<sup>(1)</sup> Manuscrits.

leur patrie. Le duc de Chevreuse mourut cette même année 1712. Le duc de Beauvilliers, toujours inconsolable de la mort du duc de Bourgogne, frappé dans ses affections les plus chères par la perte de ses fils qu'il vit mourir avant lui, entièrement détaché du monde et de la cour, depuis que ce qui faisait à ses yeux le plus bel ornement du monde et de la cour n'existait plus, ne fit que traîner une existence languissante et mourut le 31 août 1714. Fénélon ne lui survécut que quatre mois.

Depuis la mort du duc de Chevreuse, toutes les pensées de Fénélon durent se renfermer en lui-même. Tous les papiers qui nous restent de lui, depuis cette époque, à l'exception de quelques objets de littérature, ne concernent plus que les intérêts de la religion et les affaires de l'église, qui occupèrent tous ses moments jusqu'à son dernier soupir.

FIN DU LIVRE SEPTIÈME.

## HISTOIRE DE FÉNÉLON.

## LIVRE HUITIÈME.

Tands que les esprits s'aigrissaient en France, au sujet du livre du P. Quesnel, et qu'on demandait à Rome un jugement solennel, pour mettre un terme à des controverses qui prenaient chaque jour un caractère plus animé, l'Académie française s'occupait de donner une nouvelle édition de son dictionnaire; et elle chargea M. Dacier, son secrétaire perpétuel, de demander à Fénélon ses vues et ses conseils sur le plan qu'elle devait suivre.

Lettre de Fénélon à l'Académie française.

Fénélon se ressouvint peut-être alors des plaisanteries de madame de Mainteuon (1), qui paraissait attacher assez peu d'importance aux travaux de l'académie française. Madame de Maintenon, qui écrivait avec tant de goût et de pureté, sans avoir probablement jamais ouvert

<sup>(1)</sup> Lettres de madame de Maintenon.

le dictionnaire de l'Académie, était peut-être excusable de ne pas apprécier le mérite d'un travail si nécessaire, pour fixer la tradition des usages et des règles, consacrés par l'exemple et l'autorité des meilleurs écrivains; mais le public était bien plus injuste encore que madame de Maintenon, dans les reproches qu'il hasardait quelquefois, sur l'espèce de stérilité dont paraissait frappée la première compagnie littéraire du royaume. On oubliait trop légèrement que tous les titres de gloire qui ont honoré les grands hommes sortis de son sein, appartenaient en quelque sorte à l'Académie elle-même.

On pouvait en effet, on devait même supposer, que le génie naturel des grauds écrivains, qui ontjeté tant d'éclat sur le siècle de Louis XIV, avait été puissamment secondé par la noble émulation qu'ils avaient puisée dans une association, née, pour ainsi dire, avec Louis XIV, et environnée de sa gloire et de sa protection. Mais la malignité se plaisait à établir un parallèle peu équitable entre les savantes et utiles recherches, que deux autres compagnies littéraires publiaient dans leurs mémoires, et le travail sec et pénible d'un dictionnaire d'autant plus difficile à conduire à sa perfection, que les caprices et la mobilité de l'usage le condamnent sans cesse à subir de nouvelles variations.

Ce sut sans doute pour soutenir le courage

de ses estimables collègues, dans cet ingrat emploi de leurs talents, et pour ouvrir à leur zèle une carrière plus vaste et plus utile, que Fénélon proposa à l'Académie un plan, dont l'exécution aurait rempli le véritable objet de son institution, et aurait servi peut-être à prévenir les abus et la corruption que l'on a reprochés à la littérature du dix-huitième siècle.

Tel est l'objet de la réponse qu'il adressa à M. Dacier, et qui a été imprimée, depuis sa mort, sous le titre de Lettre à l'Académie française.

Cette lettre est restée comme un de nos meilleurs ouvrages classiques, et comme un des plus propres à former le goût, par la sagesse des principes, le choix des exemples et l'application heureuse de toutes les règles qui y sont ou rappelées ou indiquées. Mais Fénélon ne l'avait point écrite pour quelle devînt publique; sa modestie ne lui aurait point permis de substituer son autorité à celle de la compagnie littéraire, qui rendait un hommage honorable à son goût et à ses lumières. La persuasion où il était qu'il parlait à des collègues et à des amis, dans le secret de la confiance, et avec le seul désir de concourir à leurs vues pour la gloire des lettres, lui donna le droit et le courage de proposer à l'Académie une occupation véritablement digne d'elle; mais, comme il le déclare lui-même, «ce

» n'est qu'avec la plus grande défiance de ses » pensées, et une sincère déférence pour ceux » qui daignaient le consulter ».

Il est facile de s'appercevoir, dès les premières lignes de la lettre de Fénélon, qu'il s'était fait, sur l'utilité d'un dictionnaire, une opinion qu'on trouvera peut-être trop sévère, mais qui paraîtra cependant assez juste à ceux qui n'apportent ni prévention ni enthousiasme dans les objets les plus chers de leurs études et de leurs occupations.

Il convient « que le dictionnaire, auquel Du l'Académie travaille, mérite sans doute qu'on maire. 
» l'achève, mais il ne dissimule pas que l'usage, 
» qui change si souvent pour les langues vi» vantes, pourra changer ce que ce dictionnaire 
» aura décidé ».

Il croit bien que les Français les plus polis peuvent avoir quelquefois besoin de recourir à ce dictionnaire, par rapport à des termes sur lesquels ils doutent; mais, ce qui est remarquable, c'est qu'il fait consister son plus grand mérite dans l'utilité dont il peut être pour les étrangers, curieux de notre langue, ou pour aider la postérité à expliquer nos meilleurs auteurs, lorsque notre langue aura cessé d'être en usage. C'est à ce sujet qu'il observe, avec raison, combien nous devons regretter de n'a-

par les anciens mêmes.

On voit, dès ce début, combien Fénélou désirait que l'Académie ne se rensermat point dans un sujet aussi circonscrit et aussi variable qu'un dictionnaire, et il l'invite à joindre au dictionnaire, une grammaire française, pour faire remarquer les règles, les exceptions, les étymologies, les sens figurés, l'artifice de toute la langue, et ses variations.

De la rhétorique.

Fénélon propose également à l'Académie de joindre à la grammaire, une réthorique; mais il observe qu'on doit bien moins traiter cette rhétorique, sous la forme d'un système sec et aride de préceptes arbitraires, que sous celle d'un recueil qui rassemblerait tous les plus beaux préceptes d'Aristote, de Cicéron, de Quintilien, de Lucien, de Longin, avec les textes mêmes de ces auteurs. Ges textes formeraient les principaux ornements de cette rhétorique, et offriraient les plus beaux modèles de l'éloquence. « En ne prenant que la fleur la plus » pure de l'antiquité, on ferait un ouvrage court, » exquis et délicieux ».

Mais il ne se horne pas à inviter l'Académie française à faire entrer, dans le plan de ses travaux, le projet d'une gransmaire et d'une rhétorique; il désire qu'elle s'occupe également du projet d'une poétique et d'un traité sur l'histoire.

La partie de cette lettre qui concerne la poétique, est pent-être un des morceaux les plus tique. agréables de la littérature française, et les plus propres à former le goût des jeunes gens. On y observe, avec une surprise mèlée d'admiration, combien Fénélon, déjà parvenu à un âge assez avancé, et presqu'uniquement occupé depuis trente ans des études les plus graves de la religion, et des discussions les plus épineuses de la théologie, était encore rempli de ce goût si pur de la littérature grecque et la fine, qui répand tant de charme sur tous ses écrits, et donne tant de grace à toutes ses expressions. Il môle à chacune de ses réflexions sur la poésie, quelques vers de Virgile et d'Aprace, et jamais on n'en a fait peut-étre, dans un ouvrageaussi court, un choix plus heureux et plus abondant. Ce qui frappe surtout, dans ces fragments de Virgile et d'Horace, si bien assortis à son sujet, c'est qu'ils respirent cette sensibilité, qui était l'impression dominante de son âme et de toutes ses affections; c'est toujours son attrait pour les plaisirs purs et innopents de la campagne, et pour le bonheur d'une condition privée; o'est toujours la simplicité des mœurs antiques qu'il fait contraster avec les orages des cours et le tumulte insensé des villes. On ne peut même, s'empêcher

338 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

de sourire de l'aimable dépit, avec lequel il dit anathême à ceux qui ne sentent point le charme de ces vers de Virgile:

> Fortunate senex, hicanter flumina nota; -Et fontes sacros frigus captabis opadum.

On voit que Fénélon ne pouvait avoir bonne opinion des cœurs froids et glacés, que le spectacle de la nature, dans sa pureté, sa fraicheur et son innecence, laisse insensibles à ces délicionses émotions. La complaisance avec laquelle il cite sans cesse Virgile, annonce combien il était pénétré de la perfection inimitable d'un nuteur avec lequel il avait tant de conformité, par le goût, l'ême et le caractère.

De l'histoire.

Fénélon propose enfin à l'Académie française un projet qui seul aurait pur occuper diguement une compagnie composée de lant d'hommes distingués, celui d'un traité sur l'histoire.

\* Il y a très pen d'historiens; selon lui, qui soient exempts de grands défatits. L'histoire set néunmoins très importante; c'est elle qui nous montre les grands exemplés; qui fait servir les vices mêmes des méchants à l'inssi truction des bons; qui débrouille les origines set qui explique par quel chémin les peuples sont passe d'une forme de gouvernement à une seutre. Le bon historien n'est d'aucun temps, mi d'aucun pays; quoign'il aime sa patrie,

sil ne la slatte jamais en rien; il évite égale-» ment le panégyrique et les satyres; il ne » mérite d'être cru qu'autant qu'il se borne à » dire sans flatterie et sans malignité le bien et » le mal. La principale perfection d'une his-» toire consiste dans l'ordre et l'arrangement. » Pour parvenir à ce bel ordre, l'historien doit » embrasser et posséder toute son histoire. Il s doit la voir toute entière comme d'une seule » vue. L'historien qui a un vrai génie, ohoisit » sur vingt endroits celui où un fait sera mieux » placé pour répandre la lumière sur tous les » autres. Souvent un fait montré par avance de » loin, débrouille tout ce qu'il prépare; souvent s un autre fait sera mieux dans son jour, étant » mis en arrière; en se présentant plus tard, il » viendra plus à propos pour faire naître d'autres » évènements. Une circonstance bien choisie, » un mot bien rapporté, un geste qui a raps port au génie, ou à l'hameur d'un homme, » est un trait original et précieux dans l'histome. n Il peut mettre devant les yeux cet homme » tout entier. C'est ce que Plutarque et Suctone s ont fait parfaitement; c'est ce qu'en trouve n avec plaisir dans le cardinal d'Oscat; vous » croyez voir Clément VIII qui lui parle tan-» tôt à coeur ouvert, et tantôt avec déserve. »

Il est sans doute à regretter que l'Académie française n'ait pas suivi le plan si sage et si utile HISTOIRE DE FÉNÉLON.

que Fénélon ne lui proposait qu'en obéissant à son invitation. Toutes les parties de ce plan se renfermaient dans le cercle naturel des occupations et des connaissances d'une compagnie littéraire, telle que l'Académie française, et s'accordaient avec l'objet de son institution.

Dispute des modernes.

Mais le moment n'était pas favorable, cette enciens et des compagnie était alors aussi divisée par une question de littérature, que l'église de France, par le livre du père Quesnel. La dispute des anciens et des modernes commençait à exciter une controverse très vive et très animée parmi les gens de lettres. Les anciens et les modernes avaient pour partisans et pour adversaires les membres les plus distingués de l'Académie; et cette question assez frivole produisait des écrits très passionnés et des animosités réelles.

> Les deux partis cherchaient également à s'appuyer du nom et du suffrage de Fénélon. Il n'en épousa aucun; il se borna à exposer avec impartialité ce qu'il pensait à la gloire des anciens et des modernes, sans dissimuler les justes reproches qu'on avait le droit de faire aux uns et aux autres. Il termina même sa lettre à l'Académie française par des réflexions si justes et si sensibles, qu'elles auraient dû rapprocher tous les partis, si l'esprit de parti pouvait jamais entendre le langage de la raison et de la vérité. Sa lettre était adressée directe

ment à M. Dacier, alors secrétaire perpétuel de l'Académie française, et partisan exagéré des anciens. Il paraît qu'elle ne ramena point M. Dacier à cette admiration juste et raisonnable qu'il est permis d'avoir pour les grands génies de l'antiquité, sans la transformer en un culte aveugle et superstitieux.

Cette controverse littéraire ne faisait encore que de naître, lorsque Fénélon écrivit sa lettre à l'Académie; il se slatta que Lamotte, plus modéré par caractère que M. Dacier, entendrait plus facilement son langage et ses sentiments. Lamotte faisait profession d'avoir autant d'attachement pour la personne de Fénélon, qu'il avait d'estime et de respect pour un prélat aussi distingué dans la république des lettres par ses écrits, qu'il l'était dans l'église par l'éclat de sa dignité et de ses vertus. Lorsqu'après la mort de Fénélon, Lamotte fit imprimer le recueil de ses propres ouvrages, il crut leur donner plus de prix en y faisant entrer cette correspondance avec l'archevêque de Cambrai. Il déclare lui - même dans l'avis qu'il plaça à la tête de cette correspondance, « qu'il aimait à se faire honneur devant le » public de l'amitié d'un homme si respec-» table (1). »

Dans le temps même où l'Académie française

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre huitième, n°. Ier-

342 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

consultait Fénélon sur des questions de littérature, un des princes les plus distingués par
son esprit, et par un mélange de qualités brillantes et de vices honteux (1), le consultait sur
les questions les plus importantes de la philosophie; car dans ce siècle extraordinaire, la
philosophie avait toujours un caractère religieux, et ceux mêmes que leurs passions invitaient à se soustraire au joug importun de la
religion, se croyaient obligés de l'interroger et
de l'entendre avant que de la condamner.

Cette disposition universelle de tous les esprits n'aurait jamais permis à cette époque d'agiter une question de philosophie, sans l'appuyer sur la base fondamentale de la croyance d'un Dieu; c'est aussi en ce seus, suivant l'observation d'un auteur moderne (2), « que la » religion entre dans toute bonne philosophie, » et c'est par cette raison que la philosophie » du siècle de Louis XIV fut souvent sublime, » si elle s'égara quelquesois, ce suivant l'observation d'un auteur moderne (2), « que la » religion entre dans toute bonne philosophie » si ècle de Louis XIV fut souvent sublime, » si elle s'égara quelquesois, ce suivant l'observation d'un auteur moderne (2), « que la » religion entre dans toute bonne philosophie » du siècle de Louis XIV fut souvent sublime , » si elle s'égara quelquesois, ce suivant l'observation d'un auteur moderne (2), « que la » religion entre dans toute bonne philosophie » du siècle de Louis XIV fut souvent sublime , » si elle s'égara quelquesois, ce suivant l'observation d'un auteur moderne (2), « que la » religion entre dans toute bonne philosophie » du siècle de Louis XIV fut souvent sublime , » si elle s'égara quelquesois, ce suivant l'observation d'un auteur moderne (2) » que la » religion entre dans toute bonne philosophie » du siècle de Louis XIV fut souvent sublime » « si elle s'égara quelquesois » ce suivant l'observation d'un auteur moderne « philosophie » du siècle de Louis XIV fut souvent sublime » « si elle s'égara quelquesois » ce suivant l'observation d'un auteur moderne « philosophie » du siècle de Louis XIV fut souvent sublime » « presque » sans danger » que la philosophie » de la croyance » que la philosophie » de la croyance « presque » que la philosophie » de la croyance « presque » de la croyance « presque » que la philosophie » de la croyance « presque » que la philosophie » de la croyance « presque » que la philosophie » de la croyance « presque » que la philosophie » de la croyance « presque » que la philosophie » que la philosophie » que la philosophie » que l

Fénélon s'était occupé dès sa première jeunesse de cette véritable philosophie, appliquée à la religion, qui embrasse dans ses sublimes méditations tout ce qui est digne de fixer l'intelligence humaine depuis l'existence de Dien jusqu'à la nature de notre âme et ses

<sup>(1)</sup> M. le duc d'Orléans.

<sup>(2)</sup> M. de Laharpe.

destinées, questions toujours si attrayantes pour les esprits raisonnables, qui aiment à y trouver le sondement et la sanction de toutes les vérités morales. Une âme qui sent et qui résléchit, ne peut jamais trouver le repos et le bonheur dans les satiguantes agitations du doute et de l'incertitude.

» Cette curiosité est inséparable de la raison » humaine, et c'est parce que celle-ci a des bors nes et que l'autre n'en a pas. Cette curiosité en » elle-même n'est point un mal; elle tient à ce » qu'il y a de plus excellent dans notre na- » ture; car s'il n'est donné de tout savoir qu'à » celui qui a tout fait, l'homme s'en rapproche s du moins autant qu'il le peut, en desirant de stout connaître. On sait que ce grand et beau » désir a été dans les sages de tous les temps le » sentiment de leur noblesse et le pressenti- » ment de leur immortalité.

» Sans doute ce désir qui ne peut être rempli » que dans un autre ordre de choses, sera tou-» jours trompé dans celui-ci; mais du moins nous » lui devons ce que nous avons pu acquérir de » connaissances spéculatives, et les illusions » qui ont dû s'y mêler, sont celles de l'amour » propre, et prouvent seulement que la raison » a besoin d'un guide supérieur qui lui trace » la carrière hors de laquelle elle ne peut que » s'égarer. »

. Des motifs moins purs inspirent également

## HISTOIRE DE FÉNÉLON. 344

un grand intérêt pour ces questions aux esprits déréglés et aux cœurs corrompus. Ils y cherchent, non la lumière, mais les ténèbres, pour échapper aux remords de la conscience, et s'étourdir sur leurs erreurs et sur leurs passions.

La plupart des écrits philosophiques de Fénélon n'ont paru qu'après sa mort; il ne les avait composés que pour répondre à la confiance de ceux qui aimaient à interroger l'âme de Fénélon; une disposition naturelle nous porte toujours à nous confier à ceux dont nous honorons la vertu.

Traité de Dien.

La première partie de son traité de l'exisl'existence de tence de Dieu est la seule qui ait été imprimée de son vivant; il paraît même par quelques réflexions du père de Tournemine, dans la préface qu'il plaça à la tête de la démonstration de l'existence de Dieu, que ce fût sans l'aveu de Fénélon. Mais ceux entre les mains de qui elle était tombée, jugèrent que la question étant d'un intérêt si général, et la manière dont cette première partie était traitée, étant accessible à l'intelligence du plus grand nombre des hommes, on pouvait être excusable de ne pas attendre le consentement de l'auteur pour en faire jouir le public.

> Les deux parties du traité de l'existence de Dieu, n'étaient que l'ébauche d'un grand ouvrage, que Fénélon avait entrepris dans sa jeu

nesse, et qu'il n'acheva pas. Les fonctions qui l'appelèrent à la cour, la controverse du quiétisme, celle du jansénisme, et les devoirs de son ministère, ne lui en laissèrent ni le temps ni la liberté. C'est par cette raison qu'on n'y retrouve point, peut-être, toute l'exactitude et toute la précision qu'il aurait pu lui donner, s'il avait eu l'intention de le rendre public.

Mais, malgré l'état d'imperfection où Fénélon l'a laissé « on y retrouve toujours, dit M. de la » Harpe, le mérite le plus rare et le plus pré-» cieux, celui de joindre naturellement, et » par une sorte d'effusion spontanée, le sen-» timent à la pensée, même en traitant des su-» jets qui exigent toute la rigueur du raison-» nement; et c'est l'attribut distinctif de la s philosophie de Fénélon; c'est ce qui répand » sur cet ouvrage une éloquence si affectueuse » et si persuasive. La première partie est un » magnifique développement de cette grande et » première preuve d'un être créateur, tirée de » l'ordre et de l'harmonie de l'univers; preuve » d'autant plus admirable qu'elle est à la portée » du commun des hommes, qui la conçoit par » le plus simple bon sens, en même temps » qu'elle épuise la méditation du philosophe, » cette preuve, saisie en elle-même par le sens » intime, étonne et confond dans les détails la » plus haute intelligence. Fénélon n'a fait qu'é» tendre et analyser ces paroles si souvent ci-» tées: Cœli enarrant gloriam Dei, les Cieux n racontent la gloire de l'Eternel. Mais c'est » en développant cette idée que l'on sent mieux v combien elle est juste et féconde. Les plus sa-» vants scrutateurs des choses semblent n'avoir » travaillé que pour remplir l'étendue de cette s idée; mais aucun d'eux, ni aucun de ceux » qui les ont devancés ou suivis, ni aucun de » ceux qui les suivront, ni tous les hommes » ensemble, s'ils pouvaient se réunir pour creu-» ser cette idée immense, ne parviendraient à s en trouver le terme. Les ouvrages de Dieu » ne sont finis que pour lui, et seront toujours » infinis pour nous. Fénélon ne fait que suivre » Ciceron dans la brillante esquisse où il a tracé » l'économie du monde; mais il l'emporte sur » lui dans la décomposition anatomique des s différentes parties du corps humain, beau-» coup mieux connues des modernes que des » anciens. Il sait revêtir de couleurs brillantes s tous oes détails scientifiques par eux-mêmes, » mais dont le résultat offre le plus merveilleux » spectacle. »

On reproche à Fénélon de n'avoir pas dédaigné de réfuter des hypothèses aussi ridicules que célles d'Epicure et de Lucrèce sur la formation du monde, et même de s'être un peu trop étendu à en développer les extravagances

et les absurdités; mais quelle sagacité il montre en même temps dans ses raisonnements, et quelle richesse il étale dans sa diction; que d'élévation dans ce morceau sur l'union de l'ame et du corps: (1) « Comme l'Écriture nous s représente Dieu qui dit : que la lumière » soit, et elle fut; de même la seule parole » intérieure de mon âme, sans effort et sans n préparation, fait ce qu'elle dit. Je dis en n moi-même, par cette parole si intérieure, n'si simple et si momentanée, que mon corps s se meuve, et il se meut. A cette simple et s intime volonté toutes les parties de mon s corps travaillent; dejà tous les nerfs sont n tendus, tous les ressorts se hâtent de conn courir ensemble, et toute la machine obeit, » comme si chacun de ses organes les plus y secrets entendait une voix souveraine et n toute puissante. Voilà sans doute la puisn sance la plus simple et la plus efficace que n l'on puisse concevoir; il n'y en a aucun s exemple dans tous les êtres que nous con-» naissons; c'est précisément celle que tous n les hommes, persuades de la Divinité, lui mattribuent dans tout l'univers. L'attribuemais-je à mon faible esprit ou à la puissance y qu'il a sur mon corps, qui est si différent de

<sup>(1)</sup> Fénélon, Traité de l'existence de Dieu.

» lui? Croirai-je que ma volonté a cet empire » suprême par son propre fond, elle qui est si » faible et si impuissante; mais d'où vient que » parmi tant de corps elle n'a ce pouvoir que » sur un seul? Nul autre corps ne se remue » selon les désirs de ma volonté; qui lui a » donné sur un seul corps ce qu'elle n'a sur » aucun autre? »

Si Fénélon a suivi Cicéron dans la première partie de son Traité, dans la seconde il suit Descartes (1). « Il se sert de son doute métho» dique pour parvenir à la connaissance d'une
» première vérité, et bientôt il arrive, comme
» lui, à cette proposition fondamentale, base
» de toute certitude: Je pense, donc je suis. Il
» s'élève ensuite comme lui de conséquence en
» conséquence, jusqu'à l'idée de l'être néces» sairement infini, que nous appelons Dieu.
» Cette idée exalte son imagination sensible, et
» il prouve que rien ne caractérise mieux la
» Divinité que ce mot vraiment sublime: celui
» qui est. Il ne veut pas qu'on y ajoute rien,
» pas même le mot d'infini.»

Fénélon réfute en passant ce qu'on nomme le spinosisme, mais en peu de mots: « On voit, » ajoute M. de la Harpe, qu'il dédaigne de s'oc-» cuper long-temps d'un système, en général si

<sup>(1)</sup> Laharpe.

» obscur et si monstrueux dans ce qu'on en s peut comprendre. C'est en effet une peine » bien perdue que de chercher à eutendre un s homme, qui probablement ne s'est pas ens tendu lui-même. Fénélon sait ce qu'il peut s pour l'interpréter, et résume son inintelli-» gible livre en quatre pages qui contiennent » tout ce qu'il est possible d'y apercevoir. Il rest vrai que l'obscurité même de Spinosa est » ce qui a le plus contribué à sa réputation; on » l'a cru profond, parce qu'il fallait le devi-» ner, et quelques gens se sont piqués d'en venir » à bout. Mais si l'écrivain qu'il faut devinér » exerce quelques curieux, il rebute la plupart » des lecteurs, et si la philosophie, comme on » n'en peut douter, a l'évidence pour but, quoi » de moins philosophique que l'obscurité? »

L'estime universelle dont jouissait Fénélon, Correspondance de Féun goût particulier pour son caractère, et la nélon avec le manière dont il avait traité ces grandes ques-léans. tions de philosophie, firent naître au duc d'Orléans le désir d'entretenir avec lui une correspondance directe sur des sujets si dignes de la méditation de tous les esprits éclairés. La douleur et l'indignation publique, qui s'étaient élevées avec tant de chaleur contre ce prince à la mort du duc et de la duchesse de Bourgogne vavaient enfin cédé à l'opinion plus réfléchie des hommes sages et modérés. C'étaient les

sées et leurs espérances dans cet ordre immuable et éternel, où tous les voiles seront déchirés et où toutes les énigmes seront expliquées.

De nos jours, toutes ces questions se sont renouvelées et ont été agitées avec une espèce de frénésie; ce n'est plus comme obscures et comme difficiles qu'on les a discutées. Une génération folle et présomptueuse a accusé de faiblesse et de timidité tous les siècles qui l'ont précédée; elle a prononcé sans examen et sans discussion sur des questions que les plus grands génies n'avaient abordées qu'en tremblant; il n'est pas étonnant qu'elle ne soit pas rencontrée avec eux dans la recherche de la vérité.

Il ne peut être indifférent à personne de savoir comment Fénélon à considéré des objets si importants pour tous les hommes. Son nom est cher à tous les amis de la religion, et il commande le respect à ceux mêmes qui ont affecté de seconer le joug de la religion. C'est par cette raison que nous ne craignons pas de développer son opinion avec une certaine étendue. L'importance du sujet doit inspirér un grand intérêt, et la clarté qu'il a répandue sur des matières si difficiles peut soutenir l'attention.

Le duc d'Orléans, en les proposant à Fénélon, lui avait demandé de ne les considérer que sous des rapports philosophiques. Cen'était point l'évêque qu'il consultait, ce n'était point une règle de doctrine qu'il demandait; c'était à la raison supérieure de Fénélon que sa raison faible et incertaine consentait à soumettre ses doutes et ses anxiétés. Ainsi toute cette discussion devait rester étrangère à tous les témoignages et à toutes les autorités d'une révélation positive; l'existence de Dieu était la seule vérité qu'il consentît à reconnaître; tous les raisonnements devaient découler de ce seul principe fondamental, et toutes les conséquences devaient s'y rallier par des rapports nécessaires et intentetables.

Fénélon considère le culte religieux sous le Duculte ren rapport de Dieu et de l'homme.

Dieu a dit: Je ne donnerai point ma gloire à un autre. Tout vient de lui; il faut que tout retourne à lui. Il ne peut avoir créé des êtres intelligents, qu'en voulant que ces êtres emploient leur intelligence à le connaître et à l'admirer, et leur volonté à l'aimer et à lui obéir. Nous sommes, non à nous, mais à celui qui nous a faits. Dieu, en créant l'homme, s'est proposé, comme fin de son ouvrage, de se faire connaître comme vérité infinie, et de se faire aimer comme bonté universelle. Dès qu'on suppose que Dieu seul doit avoir d'abord tout notre amour, comme auteur de notre existence, et par conséquent notre premier

bienfaiteur, il ne reste plus aucune question sur le culte divin, parce qu'il n'y a point d'autre culte que l'amour, dit St.-Augustin, nec colitur nisi amando, c'est l'adoration en esprit et en vérité; c'est l'unique sin pour laquelle Dieu nous a faits; il ne nous a donné de l'amour qu'afin que nous l'aimions. Faites que les hommes soient pénétrés de l'amour qu'ils doivent à Dieu comme créateur et comme conservateur, tous les doutes sont dissipés, toutes les révoltes du cœur humain sont appaisées, tous les prétextes d'irréligion et d'impiété s'évanouissent. Je ne raisonne point; je ne demande rien à Phomme; je l'abandonne à son amour; qu'il aime de tout son cœur celui à qui il doit tout, et qu'il fasse ce qu'il lui plaira; ce qui lui plaira ne sera que la plus pure religion; voila le culte parfait; il ne fera qu'aimer et obéir : u La nation des justes, dit l'Ecriture, n'est s qu'obéissance et amour.

» Cet amour, dira-t-on, est un culte inté-» rieur; mais le culte extérieur où le trouvera-» t-on? Pourquoi supposer que Dieu le de-» mande? Mais ne voit-on pas que le culte ex-» térieur stilt nécessairement le culte intérieur » de l'amour? Qu'on suppose une société d'hom-» mes qui se regardent comme n'étant tous en-» semble sur la terre qu'une seule famille dont » le père est au Ciel; n'est-il pas vrai que dans » cesse de l'abondance du cœur? Ils admireront 
» sans cesse l'auteur de leur existence; ils ai» meront sa bonté qui le porte à veiller sur eux 
» comme ses enfants; ils chanteront ses louan» ges; ils le béniront pour tous ses bienfaits; il 
» s'établira une généreuse émulation pour célé» brer sa gloire, et une tendre compassion pour 
» ceux d'entr'eux qui méconnaîtraient les de» voirs que la reconnaissance leur impose; 
» Qu'appelez-vous un culte extérieur si celui-lit 
» n'en est pas?

» Il faudrait, dira t-on, prouver qu'outre l'a s mour et les vertus, qui en sont inséparables; » l'homme doit à Dieu des vérémonies réglées » et publiques; mais ces cérémonies ne sont s point l'essentiel de la religion, qui consiste s dans l'amour et dans les vertus; ces cérémou nies sont instituées, non comme étant l'effet sessentiel de la religion; mals seulement pour » être les signes qui servent à la montrer, à la » nourrir en soi-même, à la communiquer aux y autres. Ces cénémonies sont à l'égaid de Dieu » ca que les maiques de respect sont pour un mpère, ce que les homneurs et les hommages y extérieurs sont pour un roi. N'estil pasévident » que les hommes attachés aux seus, et dont la y raison: est faible, ont encore plus de besoin » d'un spectache pour imprimer en eux le res-

» pect d'une majesté invisible et contraire n toutes leurs passions. Ce sentiment est si nan turel à l'homme, que tous les peuples qui 4 ont adoré quelque divinité, ont fixé leur culte » à quelques démonstrations extérieures qu'on y nomme des cérémonies. Dès que l'intérieur y s est, il faut que l'extérieur l'exprime et le » communique à toute la société. Le genre y humain, jusqu'à Moïse, saisait des offrandes » et des sacrifices; Moïse en a institué dans » l'église judaïque; l'église chrétienne en a » reçu de Jésus-Christ. Quand Dieu n'a point » réglé ces cérémonies par des lois écrites, les » hommes ont suivi la tradition dès l'origine du » genre humain; quand Dieu a réglé ces céré-» monies par des lois écrites, les hommes ont y dû les observer inviolablement; les protesn tants mêmes, qui ont tant critiqué nes cérés monies, n'ont pu s'empècher d'en retenis. » beaucoup; tant il est vrai que les hommes s en ont besoin.

n divers plans; dans l'un, chacun reconnaissant ne vrai Dieu, l'honorerait intérieurement à ne mode, sans en donner aucun signe au reste des hommes. Dans l'autre, on a un culte ne commun par lequel chacun se recueille, nourrit son amour, édifie ses frères, annonce pleu aux hommes qui l'ignorent ou l'oublieut,

s s'entretient dans le goût de toutes les vertus » que la charité religieuse, bien plus active que » la simple bienfaisance, inspire pour le bon-» heur et l'ordre de la société, et pour le soula-» gement de toutes les misères humaines. N'est-» il pas clair que le second plan est mille fois » plus digne de plaire à l'anteur de la nature et » plus accommodé au hesoin des hommes que » le premier?

» On objecté que Dieu est infiniment au dessus de l'homme; qu'il n'y a aucune pro» portion entre eux; que Dieu n'a pas besoin
» de notre culte; qu'enfin ce culte d'une vo» lonté bornée est indigne de l'être infini en
» perfection; il est vrai que Dieu n'a aucun
» besoin de notre oulte; mais il peut vouloir ce
» culte qui n'est pas indigne de lui quoiqu'im» parfait, et ce ne peut être que pour ce culte
» qu'il nous a créés.

» Quand il s'agit de savoir ce qui convient » ou ce qui ne convient pas à l'être infini, il no » faut pas vouloir le pénétrer par notre faible » et courte raison. Nous sentons nous-mêmea » que Dieu ne peut point avoir eu, en nous » créant, une fin plus noble et plus haute que » celle de se faire connaître et aimer par nous, » Cette action de connaître et aimer Dieu est » la plus parfaite opération qu'il puisse tirer » de sa créature, et qu'il puisse se proposer

358 s comme la fin de son ouvrage. Si Dieu ne pous vait tirer du néant aucune créature qu'à con-» dition d'en tirer quelqu'opération aussi pars faite que la Divinité, il ne pourrait jamais » tirer du néant aucune créature, car il n'y en » a aucune qui puisse produire aucune opéra-» tion aussi parfaite que Dieu. L'opération la , si plus parfaite et la plus noble que la nature » bornée et imparfaite du genre humain puisse » produire est la connaissance et l'amour de » Dieu. Ce que Dieu tire de l'homme ne peut s être qu'imparsait comme l'homme même; » mais Dieu en tire ce que l'homme peut pro-» duire de plus parfait, et il suffit pour l'accom-» plissement de l'ordre que Dieu tire de sa .» créature ce qu'il en peut tirer de meilleur · s dans les bornes où il la fixe; alors il est con-. » tent de son ouvrage; sa puissance a fait ce

» que sa sagesse demande. » Nous ne saurions douter que les hommes . » ne connaissent Dieu, et que plusieurs d'enss tr'eux ne l'aiment ou du moins ne désirent ss de l'aimer. Il est donc vrai que Dieu a voulu ss se faire connaître et se faire aimer; car si » Dieu n'avait pas voulu nous communiquer sa . » connaissance et son amour, nous ne pourrions » jamais ni le connaître ni l'aimer. J'avoue s que nous ne pouvons ni connaître, ni aimer inu siniment l'infinie perfection. Notre plus haute

ss connaissance demeurera toujours infiniment » imparfaite en comparaison de l'être infini-» ment parfait. En un mot, quoique nous con-» naissions Dieu, nous ne pouvons jamais le » comprendre; mais nous le connaissons telle-» ment, que nous disons tout ce qu'il n'est » point, et que nous lui attribuons les perfeç-» tions qui lui conviennent sans aucune crainte » de nous tromper. Il n'y a aucun être dans s la nature que nous confondions avec Diey. » Rien n'est si étonnant que l'idée de Dieu, que » je porte au fond de moi-même; c'est l'infini » contenu dans le fini. Je ne comprends pas » comment je puis l'avoir dans mon esprit; je » l'y ai néanmoins. Il est inutile d'examiner » comment je puis l'avoir, puisque je l'ai; le » fait est clair et décisif. L'homme qui connaît » et qui aime Dieu, selon toute sa mesure de » connaissance et d'amour, est incomparable-» ment plus digne de cet être parfait que » l'homme qui serait comme sans Dieu dans » ce monde, ne songeant ni à le connaître, ni » à l'aimer.

» Voilà deux divers plans de l'ouvrage. de » Dieu; l'un est aussi digne de sa sagesse et de » sa bonté qu'on le peut concevoir; l'autre » n'en est nullement digne et n'a aucune fin » raisonnable; il est facile d'en conclure celui » que Dieu a suivi.

» Il est des hommes qui, par une humilité 3s trompeuse et hypocrite, affectent de s'exa-» gérer leur bassesse, leur néant, et la dispro-39 portion infinie qui est entre Dieu et l'homme, » pour secouer le joug de la Divinité, et con-» tenter toutes leurs passions déréglées. Ils imá-» ginent un Dieu si éloigné de la terre, si hau-» tain et si indifférent dans sa hauteur qu'il ne » daigne pas veiller sur les hommes, et que » chacun, sans être gêné par ses regards, peut » vivre sans règle, au gré de son orgueil et de » ses passions. En faisant semblant d'élever '» Dieu de la sorte, on le dégrade, car on en » fait un Dieu indifférent sur le bien et sur le s mal, sur le vice et la vertu de ses créatures, ss sur l'ordre et le désordre du monde qu'il a ss formé.

» Mais comparez ces deux plans; dans l'un, 
» on nous présente un Dieu sage, bon, vigi» lant, qui arrange, qui corrige, qui récom» pense, qui veut être connu, aimé, obéi; dans
» l'autre, on nous offre un Dieu insensible à
» notre conduite, qui n'est touché ni de la
» vertu, ni du vice; qui abandonne l'homme
» au gré de son orgueil insensé et de ses hon» teuses passions, qui le néglige après l'avoir.
» créé, et qui ne se soucie d'en être connu ni
» aimé, quoiqu'il lui ait donné une intelligence
» pour le connaître et une âme pour l'aimer.

35 Comparez ces deux plans dans le calme de la » raison, dans le silence des passions, dans un » sentiment de vertu et de bonne soi, et je vous » défie de ne pas préférer le premier au sess cond:ss

C'est avec la même clarté d'idées et la même simplicité de langage que Fénélon traite la mortalise de question de l'immortalité de l'âme.

«Il est très vrai que l'âme n'a point une » existence nécessaire. Dieu n'aurait besoin » d'aucune action pour anéantir l'âme de l'hom-» me; il n'aurait qu'à laisser cesser un moment » l'action par laquelle il continue sa création en » chaque moment, ponr la replonger dans l'a-» bime du néant, d'où il l'a tirée.

» Mais il s'agit de savoir si l'âme a en soi des » causes naturelles de destruction qui fassent » finir son existence après un certain temps; » et si on peut démontrer philosophiquement » que l'âme n'a point en soi de telles causes.

» En voici la preuve négative. Dès qu'on a » supposé la disfinction très réelle de l'âme et » du corps, on est tout étonné de leur union; » et ce n'est que par la seule puissance de Dieu s qu'on peut concevoir comment il a pu unir » et faire opérer de concert ces deux natures si » dissemblables. Les corps ne pensent point; n les ames ne sont ni divisibles, ni étendues,

» ni figurées, ni revêtues des propriétés corpo-» relles. La distinction réelle et l'entière disss semblance de nature de ces deux êtres étant » ainsi établies, on ne doit nullement s'étonner » que leur union, qui ne consiste que dans une » espèce de concert ou de rapport mutuel entre s les pensées de l'un et les mouvements de s l'autre, puisse cesser sans qu'aucun de ces » deux êtres cesse d'exister. Il faut au contraire » s'étonner de ce que deux êtres de nature si dis-» semblable peuvent demeurer quelque temps » dans ce concert d'opérations. A quel propos » conclurait-on que l'un de ces deux êtres serait » anéanti, des que leur union, qui leur est si ss peu naturelle, viendrait à cesser? Il y a plus; » représentons-nous deux corps absolument de » même nature; séparez-les, vous ne détruisez s ni l'un ni l'autre. L'existence même de l'un » ne peut jamais prouver l'existence de l'autre; » et l'anéantissement du second ne peut jamais » prouver l'anéantissement du premier; quoi-» qu'on les suppose semblables en tout, leur ss distinction réelle suffit pour démontrer qu'ils » ne sont jamais l'un à l'autre une cause d'exis-» tence ou d'anéantissement.

» Si l'on doit raisonner ainsi de deux corps » qu'on sépare et qui sont entièrement de même » nature, à combien plus forte raison doit-on "» raisonner de même d'un esprit et d'un corps "» dont l'union n'a rien de naturel, tant leurs "» natures sont dissemblables en tout?

» L'union de l'âme et du corps ne consistant » que dans un concert, ou rapport mutuel entre » les pensées de l'un et les mouvements de l'au-.» tre, il est facile de voir ce que la cessation » de ce concert doit opérer. Ce concert n'est .» point naturel à ces deux êtres si dissembla-» bles et si indépendants l'un de l'autre. Il n'y a . » même que Dieu qui ait pu, par une volonté » purement arbitraire et toute puissante, assú-» jétir deux êtres, si divers en nature et en opé-» rations, à ce concert pour opérer ensemble. " Faites cesser la volonté purement arbitràire » et toute puissante de Dieu, ce concert, pour sainsi dire, si forcé, cesse ausssitôt, comme » une pierre tombe par son propre poids des » qu'une main ne la tient plus en l'air. Chacune » de ces deux parties rentre dans son indépen-» dance naturelle d'opérations à l'égard de s l'autre. Il doit arriver de là que l'âme, loin s d'être anéantie par cette désunion, qui ne » fait que la remettre dans son état naturel, est » alors libre de penser indépendamment de tous » les mouvements du corps. La fin de cette » union n'est qu'un dégagement et qu'une li-» berté, comme l'union n'est qu'une gêne et un . 13 pur assujétissement. Alors l'âme doit penser

» indépendamment de tous les mouvements des » corps, comme on suppose dans la religion s chrétienne que les anges, qui n'ont jamais été » unis à des corps, pensent dans le Ciel.

» De son côté, le corps n'est point anéanti; s il n'y a pas le moindre atôme qui périsse. Il » n'arrive, dans ce qu'on appelle la mort, qu'un s simple dérangement d'organes. Les corpusw cules les plus subtils s'exhalent, la machine » se dissout et se déconcerte; mais en quelque s endroit que la corruption ou le hasard en s écarte les débris, aucune parcelle ne cesse » jamais d'exister; et tous les philosophes sont s d'accord pour supposer qu'il n'arrive jamais » dans l'univers l'anéantissement du plus vif et » du plus imperceptible atôme.

» A quel propos craindrait on l'anéantissess ment de cette autre substance noble et pen-» sante, que nous appelons l'âme? Comment » pourrait-on supposer que le corps, qui ne s s'anéantit nullement, anéantisse l'âme, qui » est plus noble que lui, qui lui est étrangère, » et qui en est absolument indépendante.

» Il est vrai qu'en tout temps Dieu est tout » puissant pour anéantir l'ame; mais il n'y a » aucune raison de croire qu'il le veuille faire » dans le temps de la désunion du corps, plutôt y que dans le temps de l'union. Dès qu'on sups pose la distinction de l'Ame et du corps, il s faut conclure sans hésiter que l'ame n'a ni s composition, ni divisibilité, ni figure, ni sis tuation de parties, ni par conséquent arrans gement d'organes. Pour le corps qui a des s organes, il peut perdre cet arrangement de s parties; il peut changer de figure et être dés concerté; mais pour l'âme, elle ne saurait s jamais perdre cet arrangement qu'elle n'a pas, s et qui ne convient point à sa nature.

» On pourrait dire que l'ame, n'étant créée » que pour être unie avec le corps, elle est » tellement bornée à cette société, que son » existence empruntée cesse dès que sa société » avec le corps finit. Mais c'est parler sans » preuve que de supposer que l'ame n'est créée » qu'avec une existence entièrement bornée au » temps de sa société avec le corps. De quel: n droit le suppose-t-on au lieu de le prouver? s On sait; et tous les philosophes conviennent s que l'existence du corps n'est point bornée s à la durée de la société avec l'ame. Après que » la mort a rompu cette société, le corps existe » encore jusques dans les mbindres parcelles » On voit seulement deux choses; l'une, que le s corps se divise et se déranga juc'est ce qui ne » peut arriver à l'âme, qui est simple, indiviw sible et sans arrangement. L'autre lest que le s corps ne se meut plus avec dépendance des » pensées de l'âme. Ne fautil patien conclure

» que l'ame continue à exister de son côté, et uqu'elle commence alors à penser indépendament des opérations du corps? L'opérantion suit l'être, comme tous les philosophes en conviennent; la nature de l'âme et celle du corps sont indépendantes l'une de l'autre, et ant en nature qu'en opérations. La fin de leur société passagère les laisse opérer librement, chacun selon sa nature qui n'a aucun » rapport à celle de l'autre.

y Enfin, il ne s'agit que de savoir si Dieu, y qui est le maître d'anéantir l'âme de l'homme y ou de continuer sans fin son existence, a y voulu cet anéantissement ou cette conserva- y tion. Il n'y a nulle apparence de croire qu'il y veuille anéantir les âmes, lui qui n'anéantit y pas le moindre atôme dans l'univers....

» Il faut néanmoins avouer que nous de» vrions croire cet anéantissement si extraor» dinaire et si difficile à comprendre, supposé
» que Dieu lui-même nous l'apprît par sa parole.
» Ce qui dépend de sa volonté arbitraire ne
» peut nous être découvert que par lui. Ceux
» qui veulent croire la mortalité de l'âme, contre
» toute vraisemblance, doivent nous prouver
» que Dieu a parlé pour nous en assurer. Ce
» n'est nullement à nous à leur prouver que
» Dieu ne veut point faire cet anéantissement;
» il nous suffit de supposer que l'âme de l'hom-

me, qui est le plus parfait des êtres que nous connaissons après Dieu, doit sans doute beaucoup moins perdre son existence que tous les fires qui nous environnent, et qui sont si inférieurs à l'âme. Voilà un préjugé raisonnable, constant, décisif; c'est à nos adversaires à venir nous en déposséder par des preuves claires et décisives. Or, ils ne peuvent jamais le prouver que par une déclaration positive de Dieu même; qu'on se taise donc ou qu'on nous montre une déclaration de Dieu pour cette exception à la loi générale qu'il a établie pour les êtres mêmes physiques.

"Mais nous produisons un livre qui porte toutes les marques de divinité, puisque c'est lui qui nous a appris à connaître et à aimer souverainement le vrai Dieu. C'est dans ce livre que Dieu parle si bien en Dieu, quand il dit: Je suis celui qui est. Nul autre livre n'a peint Dieu d'une manière digne de lui. Le livre que nous avons en main, après avoir montré Dieu tel qu'il est, nous enseigne le seul culte digne de lui. Il ne s'agit point de l'appris paiser par le sang des victimes; il faut l'aimer plus que soi-même; il faut renoncer pour lui et préfèrer sa volonté à la nôtre; il faut que son amour opère en nous toutes les vertus et m'y souffre aucun vice. C'est ce renversement

» total du cœur de l'homme que l'homme n'an-» rait jamais pu imaginer; il n'aurait jamais » inventé une telle religion, qui ne lui laisse » pas même sa pensée et sa volonté; lors même » qu'on lui propose cette religion avec la plus » suprême autorité, son esprit ne peut la con-» cevoir, sa volonté se révolte, et tout son fond » est irrité. Il ne faut pas s'en étonner, puisqu'il » s'agit de démonter tout l'homme, de dégra-» der ce moi, qui lui est si cher, de briser » cette idole, de former un homme nouveau. » et de mettre Dieu en la place, de ce moi-» Toutes les fois que l'homme inventera une s religion, il la sera bien différente; l'amour-» propre la dictera; il la fera toute pour lui, » celle-ci ne lui laisse rien. Celle-ci est néan-» moins si juste, que ce qui nous soulève le » plus contre elle, est précisément ce qui doit » le plus nous convaincre de sa vérité. Dien s tout, à qui tout est dû, et la créature rien, à » qui rien ne doit demeurer qu'en Dien et pour M. Dieu. Loute religion qui ne va pas jusque là » est indigne de Dieu, ne redresse point l'hom-» me, et porte un caractère de fausseté tout, manifeste. Il n'y a sur la terre qu'un seul » livre original, qui fasse consister la religion » à aimer Dieu plus que soi et, à se renoncer. » pour lui. Les autres, qui répètent cette grande » vérité, l'ont tirée de celui-ci. Le livre qui a

» fait aiusi connaître au monde la grandeur de » Dieu, la misère de l'homme, et un culte fondé sur l'amour, ne peut être que divin. Ou il » n'y a aucune religion, ou celle-là est la seule » véritable. Ce livre a fait tout ce qu'il a dit; s il a changé la face du monde; il a peuplé les » déserts de solitaires qui ont été des anges s dans des corps mortels; il a fait sleurir, jus-» que dans le monde le plus impie et le plus s corrompu, les vertus les plus pénibles et les » plus aimables. Un tellivre doit être cru comme » s'il était descendu du Ciel sur la terre; c'est » ce livre où Dieu nous déclare une vérité déjà » si vraisemblable par elle-même. Le même » Dieu tout bon et tout puissant, qui pourrait » seul nous ôter la vie éternelle, nous la pro-» met; c'est par l'attente de cette vie sans fin-» qu'il a appris à tant de martyrs à mépriser la s vie courte, fragile et misérable des corps. s N'est-il pas naturel que Dieu, qui éprouve » dans cette courte vie chaque homme pour le » vice et pour la vertu, et qui laisse souvent » les impies achever leur cours dans la pros-» périté, pendant que les justes vivent et meu-» rent dans le mépris et dans la douleur, ré » serve à une autre vie le châtiment des uns et » la récompense des autres : c'est ce que ce » livre divin nous enseigne. Merveilleuse et s consolante conformité entre les oracles de

"l'Ecriture et la vérité que nous portons empreinte au fond de nous mêmes. »

On est étonné de voir que le duc d'Orléans, ait eu besoin de consulter Fénélon sur l'existence du libre arbitre. Ce prince, qui offrait en effet un exemple déplorable de la servitude himiliante à laquelle on est condamné, lorsqui on se laisse dominer par ses passions, vou-lait, pentiètre se faire illusion à lui-même, ou du moins excuser ses égarements, en paraissant, croire qu'il était entraîné par tipe espèce, de fatalité ou par l'ascendant d'une nature plus, phissante que sa raison et sa volonté.

La réponse de Fénélon, ne dut pas lui pernieure de conserver cette pitoyable ressource des esprits qui cherchent à se tromper euxmêmes, et des coeurs qui s'efforcent en vain.

d'étouffer leurs remords,

«Il, ne s'agit, point, lui écrivait Fénélon, a d'examiner si Dieu n'aurait pas pu créer, s, l'homme sans lui donner la, liberté, et en le, s, nécessitant à vouloir toujours le bien, comme, son suppose dans le christianisme que les bien, s, heureux, dans le Ciel sont, nécessités sans secesse à aimer Dien; qui est-ce qui peut don-s, que Dien, n'ait été le maître, absolu, de s, créer, d'abord les hommes dans cet état et de maler, des y fixer, à jamais?

v Mais ce qui décide est la conviction intime.

Du libre arbitre.

» où nous sommes sans cesse de notre liberté. » Notre raison ne consiste que dans nos idées s' claires'; nous ne pouvons que les consulter ss attentivement pour conclure qu'une proposs sition est vrale ou fausse; il ne dépend pas de ss'nous dè croire que le oui est le non, et qu'un si cercle est un triangle; d'où vient qu'il nous si est absolument impossible de confondre ces » choses? C'est que l'exercice de la raison se ss réduit à consulter nos idées, et que l'idée d'un s' cercle est absolument différente de celle d'un » triangle. Raisonnez tant qu'il vous plaira, je » vous défie de former jamais aucun donte sé-» rieux contre aucune de vos idées claires. » Vous në jugez jamais d'aucune d'elles; mais » c'est par elles que vous jugez, et elles sont la s'règle immuable de tous vos jugements; vous "ne vous trompez qu'en ne les consultant pas "avec assez d'exactitude. Si vous n'affirmiez ss'que ce qu'elles présentent, si vous ne rejetiez » que ce qu'elles excluent avec clarte, vous ne ss'tomberiez jamais dans la moindre erreur's » vous suspendifiez votre jugement des que s'l'idée, que vous consultériez, ne vous parai-» trait pas assez claire, et vous ne vous rendrie » jamais qu'à une clarte invincible. Ceux qui \* rejettent spéculativement cette règle ne s'enss tendent pas eux mémes, et suivent sans cesse

» par nécessité, dans la pratique, ce qu'ils re-. » jettent dans la spéculation.

» Le principe fondamental de toute raison » étant posé, je soutiens que notre libre arbitre » est une de ces vérités dont tout homme, qui » n'extravague pas, a une idée si claire que » l'évidence en est invincible. Tout homme » sensé qui se consulte, et qui s'écoute, porte » au dedans de soi une décision invincible en » faveur de sa liberté. Cette idée nous repré-» sente qu'un homme n'est coupable que quand » il fait ce qu'il peut s'empêcher de faire, c'est-» à-dire ce qu'il fait par le choix de sa volonté, » sans y être déterminé inévitablement et in-» vinciblement par quelque autre cause dis-» tinguée de sa volonté.

» Le doute ne saurait être plus sincère et » plus sérieux sur la liberté que sur l'existence » des corps qui nous environnent. Raisonnez » tant qu'il vous plaira sur vos idées claires, il » faut ou les suivre, sans crainte de se trom-» per, ou être absolument pyrrhonien. Mais les » pyrrhoniens, comme on a eu raison de le » dire, étaient une secte de menteurs, et non » pas de philosophes; ils se vantaient de dou-» ter, quoiqu'il ne fût pas plus en leur pouvoir, » qu'en celui des autres hommes, de douter des » vérités claires. D'ailleurs le doute universel » est insoutenable, quand même nos idées claires » devraient nous tromper; il est inutile de déli-» bérer pour savoir si nous les suivrons, ou » nous ne les suivrons pas; leur évidence est » invincible; elle entraîne notre jugement, et » si elles nous trompent, nous sommes dans une » nécessité invincible d'être trompés; en ce cas, » nous ne nous trompons pas nous-mêmes; c'est » une puissance supérieure à la nôtre qui nous » trompe et qui nous dévoue à l'erreur. Nous » pouvons bien suspendre notre conclusion, » quand les idees sont obscures et quand leur s obscurité nous laisse en suspens; mais quand » elles sont claires comme cette vérité: deux » et deux font quatre, le doute serait, non » un usage de la raison, mais un délire.

» Au reste, il est assez inutile de raisonner » et de disputer avec les hommes qui nient le » libre arbitre, il suffit de les mettre à l'épreuve » dans les plus communes occasions de la vie, » et où ils ont un intérêt personnel, pour les » confondre par eux-mêmes.

» Il est vrai qu'il y a certaines actions que » nous ne sommes pas libres de faire, et que » nous évitons par nécessité. Alors nous n'a-» vons aucun motif de vouloir qui puisse tou-» cher notre entendement, le mettre en sus-» pens et nous faire délibérer. C'est ainsi qu'un » homme sain de corps et d'esprit, vertueux et » plein de religion, n'est pas libre de se jeter » par les fenêtres, de courir tout nu par les » rues, et de tuer ses enfants. Il ne pourrait y » avoir qu'une mélancolie folle, ou un déses, » poir semblable à celui de divers païens, qui » pourraient jeter un homme dans de telles ex- » trémités. Mais comme nous sentons en nous » une vraie impuissance de faire des actions » si insensées pendant que nous avons l'usage » de notre raison, pous sentons au contraire » que nous sommes libres à l'égard de tous les » partis sur lesquels pous délibérons sérieu- » sement.

» Il faut encore avouer que l'homme n'est
» libre ni à l'égard du bien, pris en général, ni
» à l'égard du souverain bien clairement connu.

» La liberté consiste dans une espèce d'équi» libre de la volonté entre deux partis; l'homme

» ne peut choisir qu'entre des objets dignes de
» quelque choix et de quelque amour en eux» mêmes, et qui font une espèce de contre» poids entre eux. Il faut de part et d'autre des
» raisons vraies ou apparentes de vouloir; c'est
» ce qu'on appelle des motifs; or il n'y a que
» des biens vrais ou apparents qui excitent la
» yolonté.

» Si le bien suprême venait à se montrer tout » à-coup avec évidence, avec son attrait infini » et tout puissant, il ravirait d'abord tout l'a33 Mour de la volonte, 'et il serait disparattre 35 Mut Mire vien, comme le grand sonr dissipe 36 Combres de la nuit.

» Il est aisé de voir que dans le cours de cette 
» vie, la plupart des biens qui se présentent à 
» vious, soit où si médiocres en eux-mêmes, 
» vi si obscurcis, qu'ils nous laissent en état de 
» les compareison par cette comparaison 
» que nous délibérons pour choisir, et quand 
» nous délibérons pour choisir et de choi» sir C'est dans le contrepoids des biens oppo-

s'Otez cette liberté, toute la vie humaine est s'étiversée, étiln'y a plus aucune trace d'ordre s'ans la société. Si les hommes ne sont pas hibres dans ce qu'ils font de bien et de mal, s'et bien n'est plus bien, et le mal n'est plus s'inal. Otez la liberté, vous ne laissez sur la s'etire ni vice, ni vertu, ni hierite. Les réodm-s penses sont ridibilles, et les chaliments sont s'injustes où odieux. Chacun ne fait que ce s'qu'il doit, puisqu'il agit selon la nécessité.

3 Oh demande comment est-ce que l'être in-3 finiment parfait, qui tend toujours, selon sa 3 mature, à la plus haute perfection de soil ou-3 vrage, a pu créer des volontés libres, c'est-û-3 thre, laissées à l'ent profire choix, entre le 4 heut et le mai, eptre l'ordre et le désordre?

» Pourquoi les aurait-il abandonnées à leur » propre faiblesse, prévoyant que l'usage qu'el-» les en feraient, serait celui de se perdre et de » dérégler tout l'ouvrage divin?

» Je réponds, 1°. que ce qu'on veut nier est » incontestable. D'un côté; on avoue qu'il y a » un être infiniment parfait qui a créé les hom-» mes. D'un autre côté, la nature entière crie ss que nous sommes libres. Si l'homme borné ne ss peut pas comprendre comment cette liberté, » source de tout désordre, peut s'accorder avec » l'ordre suprême dans l'ouvrage de Dieu, il » n'a qu'à croire humblement ce qu'il ne coms prend pas. Quand même, il ne pourrait pas s comprendre par sa raison une vérité, dont sa s raison ne lui permet pas de douter, il faudrait » regarder cette vérité comme tant d'autres de » l'ordre naturel, qu'on ne peut ni éclaircir., » ni révoquer sérieusement en doute, comme, » par exemple, la vérité de la matière, qu'on » ne peut supposer ni composée d'atômes, ni » divisible à l'infini, sans des difficultés insurs montables.

» 2°. Il n'y a que Dieu seul qui puisse être » infiniment parfait; rien ne peut être égal à » lui; rien ne peut même qu'être infiniment » au-dessous de lui. De là il faut conclure que, » nonobstant sa toute puissance, il ne peut rien » produire hors de lui, qui ne soit infiniment » imparsait. Pour concevoir ce que Dieu peut » produire hors de lui, il faut se le représenter » comme voyant des degrés infinis de perfection » au dessous de la sienne. En quelque degré » qu'il s'arrête, il en trouve d'infinis, en re-» montant vers lui et en descendant au-dessous s de lui. Ainsi il ne peut fixer son ouvrage à » aucun degré, qui n'ait une infériorité infinie » à son égard. Il est vrai que Dieu aurait pu » créer l'homme impeccable, bienheureux, et » dans l'état des esprits célestes; en cet état, les » hommes auraient été, je l'avoue, plus par-» faits et plus participants de l'ordre suprême. » Mais l'objection qu'on fait resterait toujours s toute entière, puisqu'il y a encore au-dessus » des esprits célestes qui sont bornés, des de-» grés infinis de perfection, en remontant vers » Dieu, dans lesquels le Créateur aurait pu » créer des êtres supérieurs aux anges Si Dieu » n'a pas fait l'homme plus parfait, en le fai-» sant impeccable, c'est qu'il ne l'a pas voulu; » son infinie perfection ne l'assujétit point à » donner un degré de perfection, sans qu'il y » en ait d'autres à l'infini au-dessus de ce degré » nécessairement limité par rapport à Dieu. » Chaque degré a un ordre et une perfection » relative digne du Créateur, quoique les degrés » supérieurs en aient davantage. L'homme » libre est bon en soi, conforme à l'ordre, et

» digne de Dieu, quoique l'homme impescable » soit encore meilleur.

30. Dieu, en faisant l'homme libre, ne l'a s point abandonné à lui-même; il l'éclaire par u la raison; il est lui-même un dedous de s l'homme pour lui inspirer le bien, pour lui \* reprecher jusqu'au moindre mal, pour l'attisser par ses promesses, pour le retenir par ses s menaces, pour l'attendrir par con amour. Il s nous pardonne, il neus redresse, il neus atstend, il souffre nos ingratitudes et nos mépris, s il ne se lasse point de nous inviter jusqu'au » dernier moment, et la vie entière est une s continuelle grace. J'avoue que quand on se ss représente des hommes sans liberté pour le s bien, à qui Dieu demande des vertus qui leur » sont impossibles, cet abandon de Dieu fait s horreur; il est contraire à son ordre et à sa s bonté. Mais il n'est point contraire à l'ordre » que Dieu ait laissé au choix de l'homme, ses couru par sa grâce, de se rendre heureus » par la vertu ou malheureux par le péché. En s cet état, l'homme ne souffre augun mal que » celui qu'il se fait à lui-même, étant pleines ment maître de se procurer le plus grand des s biens.

» 4°. Dieu; en faisant l'homme libre, lui a » donné un merveilleux trait de ressemblance » avec la Divinité, dont il est l'image. C'est unq

s merveilleuse nuissance, dans l'être dépendant » et créé, que sa dépendance n'empêche point » sa liberté, et qu'il puisse se modifier comme » il hii platt; il se fait bop ou mauvois à son » choix, il tourne sa volonté vers le bien ou vers » le mal, et il est, comme Dieu, maître de son » opération intime. Il a même, comme Dieu. nu mélange de liberté pour certains biens et » de nécessité pour d'autres. Aucun des biens, » que l'homme connaît ici bas, ne aurmonte sa » volonté; aucun ne le détermine invincible ment, tous le laissent à sa propre déterminan tion; il est à lui, il délibère, il décide, et sil a un empire suprême sur son propre vou-» loir. Il est certain qu'il y a dans cet empire s sur soi un caractère de ressemblance avec la » Divinité qui étonne.

» 5°. N'est-il pas digne de Dieu qu'il mette
» l'homme, par cette liberté, en état de mé» riter? Qu'y a-t-il de plus grand, pour une
» créature, que le mérite? Le mérite est un
» bien qu'on se donne par son choix, et qui
» rend l'homme digne d'antres biens d'un ordre
» supérieur. Par le mérite, l'homme s'élève,
» s'accroît, se perfectionne, et engage Dieu à
» lui donner de nouveaux biens proportionnés,
» qu'on nomme récompense. N'est-il pas con» forme à toutes les idées d'ordre et de justice,
» que Dieu n'ait youlu lui donner la héatitude

» qu'après la lui avoir fait mériter. Il est vrai 
» que l'homme ne peut point mériter sans être 
» capable de démériter; mais ce n'est point 
» pour produire le démérite que Dieu donne la 
» liberté; il ne la donne qu'en faveur du mérite, 
» et c'est pour le mérite, qui est son unique 
» fin, qu'il souffre le démérite, auquel la li» berté expose l'homme. C'est contre l'intention 
» de Dieu, et malgré son secours, que l'homme 
» fait un mauvais usage d'un don si excellent et 
» si propre à le perfectionner.

» 6°. Dieu, en donnant la liberté à l'homme, » a voulu faire éclater sa bonté, sa magnifi-» cence et son amour, en sorte néanmoins que » si l'homme, contre son intention, abusait de » cette liberté pour sortir de l'ordre en péchant, » Dieu le ferait rentrer dans l'ordre par le châ-» timent de son péché. Ainsi toutes les volontés » sont soumises à l'ordre, les unes, en l'aimant » et en persévérant dans cetamour, les autres en » y rentrant par le repentir de leurs égarements; » les autres, par le juste châtiment de leur ims pénitence finale. Ainsi, l'ordre prévaut en s tous les hommes. Il est inviolablement con-» servé dans les innocents, réparé dans les pé-» cheurs convertis, et vengé par une éternelle » justice, qui est elle-même l'ordre souverain, » dans les pécheurs impénitents. En permettant » le mal, Dieu ne le fait pas. Tout ce qui est » de lui dans son ouvrage demeure digne de » lui. Si Dieu n'eût pas fait l'homme libre, il » n'eût pu faire éclater ni sa miséricorde, ni sa s justice; il n'eût pu ni récompenser, ni punir, » ni ramener l'homme égaré. Il se devait en » quelque façon ces différents genres de gloire; s il se les donne sans blesser sa bonté, qui ne » manque à nul homme. Si on regarde la pro-» fondeur du conseil de Dieu dans la permis-» sion du péché, on n'y trouve rien d'injuste » pour l'homme, puisqu'il ne souffre son éga-» rement qu'en lui donnant tous les secours » pour ne s'égarer jamais. Si on regarde cette » permission par rapport à Dieu même, elle n'a » rien qui altère son ordre et sa bonté, puisqu'il, » n'a fait que souffrir ce qu'il ne fait ni ne pro-» cure; il oppose au péché tous les secours de » la raison et de la grace; il ne reste que sa » seule toute puissance qu'il n'y oppose pas, » parce qu'il ne peut point violer le libre ar-» bitre qu'il a laissé à l'homme en faveur du » mérite; et ce qui échappe à l'ordre, du côté s de la bonté et de la récompense, y rentre en » même temps du côté de la justice et du châtiss ment. Ainsi l'ordre, qui a deux parties essens tielles, subsiste inviolablement par cette al-» ternative de la miséricorde et de la justice, à s laquelle chacun doit appartenir. s Tel est le résumé de la correspondance de

Pénélon avec le duc d'Oiféans. Le sujet seul d'une pareille correspondance annonce le siècle où ces deux hommes vivaient, surtout lorsqu'on pense au contraste si étobuant qu'offraient leurs mœurs, leur conduite et leurs maximes. Mais telle était l'habitude de raison, de décence et d'égards; que conservaient en core pour le génie et la vertu les hommes mêmes qui s'étaient affranchis de toutes les lois de la morale dans leur conduite privée, qu'ils se croyaient obligés de respecter certains principes et de les discuter. Cette discussion même supposait des doutes et ne ressemblait pas à la présomption trauchante et absolue, qu'on a dépuis apportée dans ` ces sortes de discussions, m'à l'indécence clinquante avec laquelle on a viole tous les égards dus aux rangs, aux professions et aux personnest

Cette correspondance offre encore un sujet de réstation d'une nature blen disserne. Fénce nelou dut sans doute éprouver un frémissement involontaire; et jeter un regard douloureux stir l'avenir et sur le sort de la France, en voyant un prince du rang et de l'esprit du duc d'Or- leans, un prince que les évenements avaient approché du trône; et qui n'en était plus séparé que par l'existence falble et précaire d'un enfant; un prince, élevé à la cour de Louis XIV, l'abitué des sa jeunesse à cet extrême respects

peur la religion, dont le monarque, et tout ce qui l'environnait, donnaient l'exemple, par raitre douter des premiers principes de la religion naturelle, et avoir besoin d'une convictions étrangère pour croire à l'immortalités de sons avec et à la liberté de sa volonté.

Fénélon remercia sans doute la Providence da ne l'avoir point réservé à être tomoin des évenements sinistres qui devaient marquer un siècle, qui s'ouvrait sous de pareils auspices qua sais il ne pouveit être indifférent à tous less malheurs que cette handiesse d'opinions, et ces mépris mal dissimulé de tous les principes religieux, devaient étendre sur une longue suite de générations.

Fénélon ent la comsolation, avant de mourir, rénélon condienéenter le projet qu'il avait en dèn les prenaire à MM.
miers temps : de son épiscopat, de confier la de St.-Salpice.
direction de son séminaire à la congrégation de l

St.-Sulpice. Ciétait au sein de cetterpieuse insistution qu'il avait reçu sa première éducation,
epclésiatique, et appris à goûter les maximes
de cette vertu tendre, sensible, indulgente et
religieuse; dont il avait en sons les peux les plust
respectables modèles. Des rapports habituels et,
consignts m'avaient fait que confirmer les sontiments que la reconnaissance avaient gravés:
dans son contraverses que Construct et le caudinal île-

Noailles, il se vit forcé de suspendre toutés ses relations avec la congrégation de St.-Sulpice, pour ne pas attirer sur elle la malveillance de ses puissants adversaires, le plus sensible de tous ses regrets fut de se voir privé des précieux secours qu'il en attendait pour le clergé de Cambrai.

Mais il était trop juste et trop éclairé, pour ne pas reconnaître la nécessité des ménagements extrêmes que les directeurs de St.-Sulpice devaient avoir pour un prélat, tel que le cardinal de Noailles, qui était leur premier supérieur, et qui avait marqué, avec tant d'éclat, son opposition aux sentiments de l'archevêque de Cambrai.

D'ailleurs l'esprit même de leur institut leur prescrivait d'éviter tout ce qui pouvait les associer aux divisions des premiers pasteurs, et leur faisait une loi de se renfermer dans le cercle des utiles et modestes fonctions auxquelles ils s'étaient consacrés.

D'ailleurs la congrégation de St.-Sulpice se trouvait dans une impossibilité réelle de satisfaire au vœu d'un grand nombre d'évêques, qui lui demandaient de se charger de leurs séminaires; empressement qui attestait autant leur zèle pour l'intérêt de leurs diocèses, que leur estime pour les respectables coopérateurs qu'ils appelaient à leur secours. Des engage-

ments antérieurs ne permettaient pas même au supérieur de St.-Sulpice d'entrevoir l'époque à laquelle il pourrait remplir les vues de l'archevêque de Cambrai. Dans cette position affligeante, il avait sallu que Fénélon et l'abbé de Chanterac suppléassent, par leur zèle et leurs soins personnels, aux ressources qui leur manquaient, et remplissent, pour ainsi dire, euxmêmes toutes les fonctions de directeurs du séminaire de Cambrai. Mais Fénélon, peu de temps avant sa mort, avait obtenu de Louis XIV une lettre de cachet, qui enjoignait à la congrégation de St.-Sulpice de se charger du sémipaire de Cambrai, et cet ordre avait été déter, miné par la considération de tous les avantages qui devaient en résulter pour un diocèse si important. Il n'eut pas la satisfaction de voir cet établissement entièrement perfectionné, et ses derniers vœux, en mourant, eurent pour objet de supplier Louis XIV de mettre la dernière main à un ouvrage si intéressant pour le diocèse de Gambrai.

Fénélon vécut encore assez long-temps pour voir naître les orages qui menacèrent l'église dé France d'une espèce de schisme.

On peut se rappeler que Louis XIV s'était borné à demander au cardinal de Noailles qu'il tion unique consentît, pour le bien de la paix, à révoquer nitue, l'approbation qu'il avait donnée au livre du

père Quesnel; ce prélat s'était constamment refusé à donner au roi un témoignage de condescendance, qui aurait probablement suffi pour calmer les esprits et pour rendre au cardinal lui-même tous les avantages que ses variations continuelles lui avaient fait perdre.

Louis XIV estimait et respectait sincèrement les vertus du cardinal de Noailles, et madame de Maintenon, qui tenait à sa famille par des liens qui lui étaient chers, aurait su faire valoir auprès du roi un acte de déférence auquel co prince attachait le plus grand prix. D'ailleurs le cardinal avait sous les yeux un exemple bien récent du mérite et de la gloire, qu'un évêque peut recueillir, en sacrifiant ses sentiments personnels à l'intérêt de la religion et à la tranquillité de l'église. Il avait dû sans doute être bien plus pénible pour Fénélon de souscrire à la condamnation d'un livre dont il était lui-même l'auteur, et qu'il avait défendu par des raisons assez spécieuses, pour tenir longtemps en suspens le jugement du St.-Siège, qu'il ne pouvait l'être pour le cardinal de Noailles de révoquer la simple approbation qu'il avait accordée à un ouvrage, dont il n'était ni l'auteur, ni le garant nécessaire, et sur lequel son opinion pouvait avoir été surprise, sans qu'on pût l'accuser d'en partager les erreurs. La soumission de Fénélon, bien loin d'avoir

altéré l'estime publique, avait ajouté un nouveau lustre à l'éclat de ses vertus.

Mais ce qui devait toucher encore plus un cœur aussi religieux que celui du cardinal de Noailles, c'est que la soumission de Fénélon avait mis tout-à-coup un terme à toutes les controverses que sa doctrine avait excitées; elle ne comptait déjà plus aucuns partisans; et une dispute, qui avait allumé des discussions si vives et si animées entre les deux plus grands évêques de l'église de France, était déjà entièrement oubliée.

Il est vrai que le cardinal de Noailles, en se refusant à révoquer l'approbation qu'il avait donnée au livre du père Quesnel, avait de-mandé lui-même que l'examen en fût renvoyé au pape; il avait même pris avec Louis XIV, l'engagement formel de sonscrire au jugement qu'en porterait le St.-Siège. Il venait de renouveler cet engagement, de la manière la plus précise, dans une lettre à l'évêque d'Agen, de la quelle il avait donné la plus grande publicités « Je n'ai pas balancé, écrivait il à ce prélat.)

\* à dire à tous ceux qui ont voulu l'entendre ; Lettre du cardinal de si qu'on ne me verrait jamais ni mettre, ni Noailles à l'évêque d'A
n souffrir la division dans l'église, pour un gen, 20 décembre 17114

n livre dont la réligion peut se passer; que si

n notre St.-Père le pape juge à propos de cen-

25..

n surer celui-ci dans les formes, je recevrais n sa constitution et sa censure avec tout le n respect possible, et que je serais le premier n à donner l'exemple d'une parfaite soumisn sion d'esprit et de cœur. n

Il est assez vraisemblable que lorsque le cardinal de Noailles avait pris cet engagement, il était dans l'intention sincère de le remplir. Il pouvait donc encore mériter la même gloire que Fénélon, en marchant sur ses traces et en donnant à l'église un témoignage heureux et éclatant de la pureté de ses motifs, et des sentiments de piété, dont sa vie entière offrait le modèle le plus édifiant. Peut-être aussi, par une suite de l'hésitation naturelle de son caractère, avait-il préféré de se confier aux incertitudes de l'avenir.

Il savait avec quelle sage circonspection, le Saint-Siège est dans l'usage de procéder dans les jugements dogmatiques qui doivent fixer la règle de la croyance religieuse; et les lenteurs inévitables dans l'examen d'un livre trèsétendu, offraient encore au cardinal de Noailles l'espérance de quelque changement favorable dans les dispositions de Louis XIV ou dans l'etat des affaires publiques. Car il est facile d'observer, dans toute la conduite de ce prélat, qu'il était presque toujours plus occupé d'éluder les

difficultés du moment que capable de se prescrire une marche fixe, invariable, indépendante des évènements.

Mais quelles que sussent ses illusions et ses espérances, il n'avait pas tenu à madame de Maintenon de l'éclairer sur le danger de cette conduite versatile, et sur le dénouement de la malheureuse discussion dans laquelle il s'était engagé. Elle lui écrivait avec ce mélange de politesse et de raison, dont elle ne s'écartait jamais: « Vous savez, monseigneur, combien » le roi souhaite la fin de toutes ces divisions; » il n'est plus possible de vous disculper de les » entretenir. Vos défenses sont solides; mais » elles viennent dans un temps malheureux. La » vérité est pour vous, les circonstances contre » vous; vous voyez que je ne vous slatte point. » Je veux bien croire que les erreurs ne sont » pas aussi grandes que le disent ceux qui en s poursuivent la condamnation; mais enfin ce » sont des erreurs, et le tout finira à la gloire 33 du père Letellier. Je souhaite avec ardeur » que votre conduite soit aussi prudente qu'elle » est ferme, et que vos intentions soient aussi .» sages qu'elles sont droites.»

Le cardinal de Noailles ne s'était pas trompé lorsqu'il avait prévu que la cour de Rome apporterait beaucoup de lenteur et de maturité dans sa décision; elle eut même besoin d'une

grande force et d'une grande sagesse pour résister à l'impatience de Louis XIV, dont les instances continuelles tendaient à accélérer un jugement qu'il croyait nécessaire à la tranquillité de son royaume. Mais plus Clément XI observait que les esprits étaient aigris et exaltés en France, plus il voulut se défendre d'une précipitation qui ne convenait ni à son caractère de juge, ni à sa qualité de père commun des fidèles. Comme il n'ignorait pas que l'on accusait les jésuites de jouer un rôle principal dans cette contestation, il porta l'attention et le scrupule jusqu'à ne choisir les principaux examinateurs du livre du père Quesnel que dans les ordres religieux et dans les écoles les plus opposées aux opinions de cette société. On ne comptait parmi eux qu'un seul jésuite, depuis long-temps théologien en titre du St.-Siège, tandis qu'on y voyait deux dominicains, deux cordeliers, un bénédictin, un augustin; il prit lui-même la connaissance la plus approfondie de toutes les questions qui surent l'objet de cet examen.

Je sais bien que cet exposé paraîtra s'accorder bien peu avec toutes les relations mensongères que l'esprit de parti a publiées sur cette affaire; trop souvent l'esprit de légèreté s'empresse d'adopter toutes les relations de ce genre, sans se donner la peine de remonter aux sources, pour rechercher la vérité avec cette impartialité et cette critique judicieus equi peuvent seules y conduire. Mais nous trouvons, parmi les manuscrits de Fénélon, la lettre d'un de ses correspondants, qui était alors à Rome, et que son état et ses rapports habituels mettaient à portée d'être exactement instruit de tout ce qui s'y passait.

Voici ce qu'on écrivait à Fénélon: « Jamais Leure à Fé-» peut-être aucun livre n'a été examiné, ni plus sept. 1916. » long-temps, ni avec plus de précaution (que (Manuscrits.) » celui du père Quesnel). On a employé à cet » examen, pendant près de trois ans, les plus » habiles théologiens de Rome, tirés de toutes s les écoles les plus fameuses et de tous les » corps religieux qui font une étude particu-» lière de la théologie. On comptait parmi les » examinateurs deux dominicains, deux cor-» deliers, un augustin, un jésuite, un béné-» dictin, un barnabite et un prêtre de la con-» grégation de la mission. Après dix-sept con-» férences de quatre à cinq heures chacune, » tenues entre ces théologiens, en présence des » cardinaux Ferrari et Fabroni, on examina » encore toutes les propositions en présence du » pape et de neuf cardinaux de la congrégation » du St.-Office dans vingt-trois congrégations, » où se trouvèrent tous les théologiens qui » avaient été chargés de l'examen préliminaire, nainsi que tous les consulteurs ordinaires du

» St-Office; le commissaire du St.-Office, qui » est toujours un dominicain, et le général des » dominicains s'y trouvaient également, ainsi » qu'un grand nombre de prélats. On commen-» cait dans ces congrégations par examiner si ss la proposition latine était fidèlement traduite » du français; puis on examinait le sens et la » qualité de la proposition; il n'y 'a aucune » proposition qui n'ait coûté au pape trois ou » quatre heures d'étude particulière. »

Nous trouvons, dans une autre lettre écrite à Fénélon par la même personne, trois ou quatre mois avant la promulgation de la constitution unigenitus, un fait qui prouve l'attention extrême que Clément XI apporta à l'examen du livre du P. Quesnel.

Lettre du

« Sa Sainteté me fit l'honneur de me montrer Manusci...) » ce qu'elle a écrit de sa propre main sur cha-» cune des quatre-vingt-quatre propositions qui » ont été examinées jusqu'ici devant e lle. Cest » un prodigieux travail, et il y aurait de quoi » faire un gros volume. Aussi les cardinaux » et les qualificateurs du St.-Office sont étonnés » de l'application du pape dans l'examen que » l'on fait des propositions, et de la grande » capacité qu'il y fait paraître. On a interrompu ss cet examen pendant la quinzaine de Paques; » on recommencera les congrégations mardi pro-· » chain. On en tient deux par semaine, le mardi

» et le jeudi, et dans chacune on examine huit » propositions; il en reste encore plus de soixante » à examiner. Vous ne pouvez vous imaginer les » efforts que le parti fait pour intimider le pape » et le détourner de donner la bulle. On lui » écrit, ainsi qu'aux cardinaux, des lettres sans » nombre, pour leur représenter le péril où le » pape exposera son autorité, la mauvaise dis-» position des évêques de France et du parlement; mais le pape est ferme et ne changera >> pas.->>

Enfin Clément XI publia, le 8 septembre 1718, la constitution unigenitus, qui condamne cent une propositions, extraites des Réflexions morales du P. Quesnel sur le nouveau Testament.

Il paraît qu'en France Fénélon fut consulté sur la forme à suivre pour l'acceptation de cette bulle, et pour donner à cette acceptation le caractère le plus solennel. Nous trouvons du moins dans ses papiers un mémoire où il discute les différentes formes qu'il conviendrait d'adopter, et où il donne la présérence à celle qui a été suivie.

Aussitôt que la constitution unigenitus sut Le cardinal arrivée en France, ou du moins avant qu'elle révoque son y cût été acceptée par le corps des évêques et du livre du l'A revêtue du sceau de l'autorité royale, le cardi-Quespel, nal de Noailles sit de lui-même ce qu'il avait si long-temps refusé aux instances de Louis XIV; il

publia, le 28 septembre 1713, un mandement par lequel il révoquait l'approbation qu'il avait autrefois donnée au livre du père Quesnel : » Il en condamnait la doctrine, il en défen» dait la lecture à tous les fidèles de son 
» diocèse. Nous ne pouvons souffrir, ajoutait-il 
» dans son mandement, que notre nom paraisse 
» davantage à la tête d'un ouvrage que sa 
» sainteté condamne. Ainsi, nous ne voulons 
» pas perdre un moment à révoquer l'appro» bation que nous lui avons donnée dans un 
» autre diocèse. »

Les amis de la paix, et les véritables amis du cardinal de Noailles, durent sans doute regretter qu'il n'eût pas sait quelques années plutôt ce qu'il consentait à faire si tard. Que de chagrins et d'inquiétudes il se serait épargnés! de combien de malheurs il aurait préservé la religion, l'église et l'état, en évitant de prêter, par l'indécision de son caractère, l'autorité de son nom et de ses vertus à des esprits inquiets qui ne cherchaient qu'à faire prévaloir leurs passions particulières. Mais on a souvent observé que ce sont les caractères les plus doux et les plus paisibles qui se précipitent, sans le vouloir et sans le savoir, au milieu des plus terribles orages, par cette sorte d'indécision, dont il est si dissicile de se grantir lorsque la douceur est trop voisine de la faiblesse.

Cependant on put croire, on dut croire assez généralement que cette démarche du cardinal de Noailles, qui paraissait lui avoir tant coûté, puisqu'il l'avait fait attendre si long-temps, allait écarter tout prétexte de division; mais ces espérances furent cruellement trompées.

Louis XIV, toujours fidèle aux maximes de l'église de France sur la réception des bulles dogmatiques des papes, voulut avoir l'avis des évêques de son royaume, avant d'imprimer la sanction royale à la constitution unigenitus; il enjoignit aux évêques qui se trouvaient alors à Paris ou à la suite de la cour, de s'assembler pour procéder à l'examen et à l'acceptation de da bulle.

Cette assemblée, qui commença le 16 octobre 1713, fut très-nombreuse; elle était com- du clergé de posée de deux cardinaux, de neuf archevêques 1713 et 1714. et de rente-huit évêques. Louis XIV porta jusqu'au scrupule toutes les recherches et toutes les attentions, pour convaincre tous les membres de l'assemblée qu'il ne prétendait gêner ni directement, ni indirectement la liberté des opinions. Il voulut même épuiser tous les moyens de douceur, d'estime et de confiance pour épargner au cardinal de Noailles tous les embarras de sa position, et le ramener par un chemin facile et glorieux à cette unanimité du corps épiscopal qui était l'objet de tous ses

vœux; il engagea le cardinal d'Estrées, qui se trouvait alors le doyen des cardinaux français, à s'abstenir de paraître à l'assemblée, pour laisser au cardinal de Noailles l'honneur de la présider; il fit plus, il consentit qu'on dérogett à l'usage des assemblées du clergé, et il permit que les séances se tinssent à l'archevêché, sous les yeux et dans la maison même du cardinal, pour montrer combien on était éloigné d'affliger son amour-propre ou de manquer envers lui aux plus faibles égards. Quelque sujet de mécontentement qu'il eût donné au roi, quoique les dispositions qu'il avait déjà marquées fussent peu propres à inspirer une entière consiance, ce prince lui abandonna le choix de tous les commissaires qui devaient faire le rapport; Louis XIV se borna à lui témoigner le désir de voir l'évêque de Meaux (1) au nombre des commissaires. Le cardinal de Rohan, le premier en dignité dans l'assemblée après le cardinal de Noailles, se trouvait naturellement appelé à présider cette commission, et ce choix offait encore au cardinal de Noailles des facilités et des moyens d'union et de rapprochement. La naissance, la fortune et les dignités du cardinal de Rohan, ses manières nobles et engageantes, son esprit de douceur et de concilia-

<sup>(1)</sup> Depuis cardinal de Bissy.

tion, ses succès dans le monde et dans les affaires, les égards mêmes qu'il avait toujours marqués au cardinal de Noailles, ne permettaient pas à ce prélat de confondre le cardinal de Rohan avec cette foule d'ennemis plus ou moins obscurs qu'il supposait acharnés à sa perte par des motifs d'intérêt ou d'ambition.

La commission fut donc composée du cardinal de Rohan, des archevêques de Bordeaux(1) et d'Ausch(2), et des évêques de Soissons (3), de Meaux et de Blois (4). Ces commissaires s'assemblèrent pendant trois mois, presque tous les jours, chez le cardinal de Rohan, et quelquefois chez le cardinal de Noailles, qui ussista très souvent aux séances.

Il est évident par cet exposé qu'on n'apporta aucune précipitation, ni à l'examen, ni à la réception de la constitution unigenitus. Si l'on compare même cette espèce de lenteur avec ce qui s'était passé quelques années auparavant, pour la réception du bref qui condamnait le livre de Fénélon, on sera forcé de reconnaître qu'on mit en usage, envers le cardinal de Noailles, tous les ménagements que pouvait

<sup>(1)</sup> Bazin de Bezous.

<sup>&#</sup>x27; (2) Jacques Desmarêts.

<sup>- (5)</sup> Fabio Bruslart de Sillery.

<sup>(4)</sup> David-Nicolas de Berthier.

suggérer le désir de respecter son rang, sa; dignité et même sa susceptibilité. Le livre de Fénélon traitait de matières encore plus abstraites que celui du père Quesnel; le livre de Fénélon était l'ouvrage d'un archevêque recommandable par son génie, ses vertus et sa grande réputation; et celui du père Quesnel était l'ouvrage d'un prêtre déjà connu par son attachement opiniatre à des erreurs condamnées, et déjà flétri par des censures ecclésiastiques; cependant les assemblées métropolitaines de France n'avaient employé que deux ou trois séances à l'examen du bref qui condamnait Fénélon. Mais Fénélon avait été le premier à se condamner lui-même, et ses collègues s'étaient heureusement trouvés dispensés de la triste nécessité de le convaincre, de le persuader ou de le combattre. On n'observait pas des dispositions aussi favorables dans le cardinal de Noailles, et on désirait avec ardeur de vaincre ses irrésolutions et ses incertitudes, en lui laissant tout le temps de la réslexion, et en entrant avec lui dans toutes les explications qui pouvaient soulager ses scrupules, On aimait à se flatter qu'un archevêque aussi pieux s'arrêterait de lui-même, avec un saint effroi, devant la seule idée de s'établir dans une espèce de schisme avec le chef de l'église et avec la presqu'universalité de ses collègues. L'indécision

naturelle du cardinal de Noailles laissait que!quesois espérer qu'il céderait à la voix de l'amitié, qui lui parlait pour l'intérêt de son
propre bonheur, à celle de la raison qui lui
désendait de présérer ses lumières personnelles
à celles du St.-Siège et de tout le corps épiscopal; à la voix plus auguste encore de la religion
qu'il pouvait exposer à de grands malheurs et
à de grands dangers par un entêtement inexcusable.

Après trois mois entiers, dont chaque jour fat consacré à l'examen le plus approfondi et le plus détaillé de la constitution et de toutes les propositions qu'elle condamnait, les commissaires firent leur rapport à l'assemblée du clerge, le 15 janvier 1714. Le cardinal de Rohan portait la parole au nom de la commission, et son rapport remplit six séauces entières. L'avis unanime des commissaires portait qu'ils avaient reconnu dans la constitution du pape la doctrine de l'église, et que l'assemblée devait l'accepter avec soumission et respect. On pouvait encore espérer que le cardinal de Noailles, qui avait dit quelques années auparavant, en acceptant le bref qui condamnait le livre de Fénélon : « Pierre a parle par la bouche d'Innocent XII, n'hésiterait pas à prononcer également : « Pierre a parlé par la bouche de Clément XI; s. en condamnant le livre du

père Quesnel; mais il ouvrit au contraire unavis qui fut le prélude des plus longues et des plus tristes divisions; il demanda, avec huit autres évêques de l'assemblée, qu'on sursit à délibérer sur le fond de l'acceptation de la bulle, jusqu'à ce qu'on eût lu et approuvé l'instruction pastorale que les commissaires avaient proposé de publier au nom de l'assemblée avec l'acceptation de la constitution.

L'avis du cardinal de Noailles avait évidemment pour objet de renouveler toutes les anciennes discussions sur la forme d'acceptation des jugements dogmatiques du St.-Siège, et de remettre aux prises l'église gallicane et la cour de France avec le pape et la cour de Rome. Tous les autres prélats de l'assemblée, au nombre de quarante, adoptèrent l'avis de la commission, et déclarèrent que : « reconnaissant ss dans la constitution de Clément XI, la doc-» trine de l'église, ils l'acceptaient avec sou-» mission et respect; qu'ils condamnaient le » livre des Réflexions morales et les cent une » propositions qui en avaient été tirées, de la » manière et avec les mêmes qualifications que » le pape les avait condamnées.

L'avis du cardinal de Noailles et des huit évêques qui l'avaient adopté, n'était pas encore un refus décidé et formel; il laissait même jusqu'à un certain point l'espérance de parvenir à une entière unanimité, lorsque l'instruction pastorale, préparée par la commission, aurait éclairei toutes les difficultés que l'on affectait d'élever sur le sens et la qualification de quelques unes des propositions condamnées.

C'était dans cette vue que les commissaires. s'étaient attachés à donner à cette instruction da i forme la plus simple, la plus claire, la plus raisonnable; ils en avaient écarté avec soin tout ce qui aurait pu choquer ceux de leurs, collès! gues, qui ne partageaient pas entièrement lebé opinion; toutes les expressions en étaient pleines ! de mesure et de modération; elle fixait aréc autant de sagesse que de précision et de clarté il la juste interprétation que l'on devait donnent à celles des propositions condamnées, qui ; dans leur acception vague et indéfinie, ne présentaient pas d'abord à l'esprit un motif. légitime de censure; ces propositions se traveir vaient repfermées, par l'instruction, dans les ! véritables limites que leur assignaient l'esprit. même de la constitution, les sentiments connus? de l'auteur du livre, et la nature des circons-u tances et des controverses qui agitaient les esprits.

Lorsqu'au bout d'un siècle on relit octte instruction, on ne peut s'empêcher d'être étenné de l'opposition qu'elle a pu rencontret pude la part du cardinal de Noailles et des buits

402 HISTOIRE DE FÉNÉLON. évêques qui adhérèrent à son avis, ou plutôt dont il ne sit que suivre les préventions.

Mais on reconnut bientôt qu'il avait arrêté d'avance le plan de conduite qu'il se proposait de suivre, et que lorsqu'il avait demandé, de concert avec les huitévêques, de différer l'acceptation de la bulle jusqu'à ce qu'ils connussent l'instruction pastorale qui devait en accompagner l'acceptation, ils étaient décidés à rejeter l'une et l'autre, et qu'ils s'étaient uniquement proposés d'élever quelque prétexte de division entre l'assemblée du clergé et le pape.

En effet, lorsque dans la séance du premier février 1714, les commissaires eurent lu l'instruction qu'ils avaient été chargés de rédiger, et qu'il fut question de délibérer si l'assemblée l'adopterait, le cardinal de Noailles déclara en son nom, et en celui des huit évêques, qu'ils ne pouvaient accepter ni la bulle, ni l'instruction: « Qu'ils se croyaient obligés de recourir » au pape, de lui proposer leurs peines et leurs » difficultés.... qu'ils croyaient ce parti le » plus régulier, le plus canonique, le plus » respectueux pour le pape, et le plus utile » pour conserver la paix de l'église. »

On est affligé de voir un homme honnête et vertueux, comme le cardinal de Noaillès, employer un langage aussi dérisoire dans une matière aussi grave. Comment en effet pouvaitil penser sérieusement qu'il fût plus respectueux pour le pape de ne pas recevoir un jugement qu'il avait prononcé après un examen de trois ans.; et plus utile à la paix de l'église de se mettre directement en opposition avec le chef de l'église et la presqu'unanimité du corps épiscopal.

On doit bien croire qu'une opposition, fondée sur des motifs aussi peu spécieux, n'arrêta pas un seul moment les quarante évêques qui avaient déjà accepté la bulle; ils adoptèrent l'instruction rédigée par leurs commissaires, avec d'autant plus d'empressement, qu'elle offrait les considérations les plus propres à calmer les inquiétudes des personnes de bonne foi, et qu'elle prévenait les interprétations abusives qu'on prétendait donner à quelques propositions du livre condamné.

Aussitôt que l'assemblée ent fait part au roi de sa délibération, Louis XIV ordonna l'exécution de la constitution unigenitus par sec lettres patentes en date du 14 février 1714; et elles furent enregistrées au parlement de Paris des le lendemain 15 février.

La facilité avec laquelle le parlement de Paris reçut et enregistra cette bulle, le jour même que les lettres patentes lui furent présentées, montre assez qu'elle ne rensermait rien qui dût alarmer le zèle des magistrats. On

était encore loin de prévoir qu'on en ferait le prétexte des plus violents débats entre le clergé et la magistrature.

Mais on se doit pas en conclure que cet enregistrement se fit sans examen, et par le sentiment d'une déférence aveugle aux volontés du roi. Louis XIV, en interdisant aux parlements le droit de remontrances, n'avait pas prétendu se priver des secours et des lumières de ses magistrats. Nous avons déjà rapporté, sur le temoignage du chancelier d'Aguesseau, que ce prince avait eu la sagesse de substituer à la forme turbulente et quelquefois séditieuse des remontratices; le concert bien plus utile du gouvernement avec les principaux chefs de la magistrature. C'était par cette sage correspondance qu'en apportait à la préparation des lois toute l'attention et toute la maturité qu'elles deniendent pour l'intérét public (1). Tous les actes de législation étaient concertés d'avance entre les membres du conseil et les principaux

<sup>(1)</sup> L'un des plus vertueux magistrats qui aient honoré le nom de Lamoignon, porté dephis si long-temps par tant d'homines vertueux, le dernier chancelier de Lamoignon, observait souvent à de mist que celles de nos lois les plus remaisquables par leur sugesse et leur stabilité, avaient été renduque pendant le loug intervalle où Louis XIV avait interdit aux par-lements le droit de remoistrances. (Voyez l'éloge de M. de Ma-lesherbes, par M. Gaillard.)

membres des compagnies sonvergines; et c'était par des discussions paisibles, dont l'esprit de corps et l'esprit de parti étaient également écartés, qu'ou prévensit et les abus d'autorité, et les abus, non moins dangereux, de la résistance et de l'opposition.

Il y avait déjà près de cinq mois que la constitution unigenitus était comme en France; elle avait été communiquée aux principaux magistrats du parlement de Paris; c'était de concert avec eux que les lettres patentes avaient été dressées, que les conclusions de M. d'A-guesseau, procuraur général, avaient été arrêtées, et que le léquisitoire de M. Joly-de Fleury, avocat-général, avait été rédigé.

Aussi M. Joly-de Fleury, après avoir donné les plus grands élages; au zèle et à la piété de Louis XIV; contre les erreurs anciennés et nouvelles, fit obseiver au parlement que la forme extérieures de la constitution uniganitus de présentait apennés de ces clauses: fatuitères à la cour de Rome, et contre lesquelles est tribunaux français étalent dans l'usagé de réclamer; ibse borns à demander, selon le style ordinaire pla réserve générale de nes disdisserule nos monimes; il voulut séulement, dans son réquisitoire, aller au devant des fausses conséquences que l'on pourrais induire de la condamnation des propositions sur les excommunications,

pour empêcher qu'on ne voulût, à la faveur de cette condamnation, « ou refuser aux évêques » le pouvoir des clefs, ou que les ex-commu- » nications injustes pussent suspendre l'ac- » complissement des devoirs les plus essentiels » et les plus indispensables. » L'instruction publiée par l'assemblée du clergé avait dejà enlevé aux esprits inquiets oe prétexte d'oppesition par des explications si claires et si précises, qu'elles avaient satisfait tous ceux qui apportaient de la bonne foi dans ces sortes de discussions.

- : Le cardinal de Nosilles aurait pu absolument se borner à ne pas accepter la constitution; mais il se laissa encore entraîner à une démarche qui acheva de prouver jusqu'à quel point il était sorti des bornes de sa circonspection naturelle, et se laissait asservir par le parti dont il s'était rendu l'instrument plutôt que le chef. Il publia, le 25 févrjer 1714 y un mandement par lequel il renouvelait la condamnation qu'il avait déjà partée contre le livre du père Quesnel, le 28 septembre précédent, et désendait en même temps, sous peine de suspense, de recevoir dans son diocèse la bulle tenigenitus sans son autorité. Il offrait peut être le prémier exemple dans l'église d'un évêque qui ent défendu, sous peine de suspense, de receioir un jugement dogmatique prononcé par le St. Siège, accepté

par la presqu'universalité des évêques, revêtu de l'autorité du roi, et enregistré dans tous les parlements.

Il est douteux que le cardinal de Noailles se fût permis un acte aussi irrégulier, s'il eût moins compté sur la religieuse modération de Louis XIV, sur le crédit de sa famille, et sur l'intérêt que madame de Maintenon continuait à prendre à lui, malgré le peu de désérence qu'il montrait à suivre ses avis et ses conseils.

Ainsi, on avait vu en deux ans ce prélat refuser obstinément de condamner le livre du père Quesnel, et engager sa soumission au jugement que le pape en porterait; et ensuite condamner ce même livre et rejeter le jugement que le pape en avait porté. Par une suite des mêmes inconséquences, il sit remettre aux docteurs de la faculté de théologie de Paris son mandement, du 25 février 1714, par lequel il avait désendu de recevoir la bulle unigenitus, et il déclara le lendemain qu'il n'avait pas entendu les comprendre dans son ordonnance.

Aussitôt que la constitution unigenitus eut été acceptée par l'assemblée du clergé et revêtue de lettrés patentes enregistrées, le roi la fit adresser à tous les évêques de France. Cent dix évêques l'acceptèrent purement et simplement, douse ou treise seulement refusèrent de l'accepter, ou ne l'acceptèrent qu'avec des

explications. Mais ce qui est remarquable, c'est que tous œux qui refusaient de la recevoir, à l'exception d'un seul (1), prononçaient en même temps la condamnation du livre du père Quesnel. On pouvait s'étonner avec raison d'une opposition si vive à un jugement qui ne faisait 'que condamner un livre qu'ils condamnaient euximemes. En supposant même qu'ils appercussent de bonne foi des difficultés dans quelques dispositions de la bulle, comment des 'évêques, et surtout des évêques catholiques, ponvaient-ils croire leur conscience engagée à Hesister à un jugement revêtu de toutes les formes canoniques. On demande à tous les esprits sages et raisonnables si de pareils motifs pouvaient mériter que des évêques exposassent Péglise aux dangers d'un schisme et l'état à des 'divisions interminables.

tution unique ni**tus.** 

Mandement Parmi les mandements que publièrent les sur la consti-évêques de France pour accepter la constitution unigenitus, celui qui obtint, sans aucune comparaison, l'approbation la plus générale et la plus éclatante fut le mandement de Fénélon. Il sut même obligé d'en publier deux, l'un pour la partie de son diocèse soumise à la France, et l'autre pour la partie du diocèse de Cambrai

<sup>(1)</sup> L'évêque de Mirepeix.

que le traité d'Utrecht (1) venait de placer sur la domination de l'empereur.

C'est dans ce second mandement (2) que Fenélon s'abandonne, avec la plus touchante essusion, à tous ses sentiments de vénération, desidélité et d'obéissance filiale pour l'église romaine; c'est là qu'on lit cette éloquante et religieuse apostrophe à la chaire de St. Pierre.

« O église romaine l ô oité salutalos obère et » commune patrie de tous les vrais chrétiens! s il n'y a en Jésus-Christ, ni grec, ni scythe, m,ni,barbara, ni juif, ni gentil; tout est fait un . \* seul people dans vetre sein, tous sont conci-. m. toyens de Rome, et that catholique est romain. La voilà cette grande lige qui a cté · u plantée de la main de Jésus-Christ. Tout raw mean qui en est détaché se flétrit, sa dessèche · Met tombe. O mère! qui conque est enfant de » Dieu est aussi le vôtre; après tant de siècles su votes étes encore séconde O épouse! vous m enfantez sans cesse à votre époux dans toutes mine extremités. de l'inivers ; mais d'où vient parte tant d'enfants dénaturés mecomanissent i » anjourd'hui leur mère, s'élèvent contre elle, - » et la regardent comme une maratre? D'au s vient que son autorité leur donne tant de

<sup>&#</sup>x27;(4) Concluent 715:

<sup>(</sup>a) Du g juin 1714,

» vains ombrages? Quoi! le sacré lien de l'unis té, qui doit faire de tous les peuples un seul » troupeau, et de tous les ministres un seul » pasteur, sera-t-il le prétexte d'une funeste » division? Serions-nous arrivés à ces derniers » temps où le fils de l'homme trouvera à peine n de la foi sur la terre? Trembsons, mes très » chers frères, tremblons que le règne de Dieu, n dont nous abusons, ne nous soit enlevé, et me passe à d'autres nations qui en porteront s les fruits. Tremblons, hamilions nous, de » peur que Jésus-Christ ne transporte ailleurs » le slambeau de la pure foi, et qu'il ne nous - s laisse dans les ténèbres dues à notre orgueil. » O église! d'où Pierre confirmera à jamais s sos freres, que ma main droite s'oublie n elle-même, si je vous oublie jamais! Que 's ma langue se sèche et devienne immobile si vous n'êtes pas, jusqu'au dernier soupir su de ma vies, le principal objet de ma joie et s, de mes cantiques! s

Lorsque Fénélon enhâlait, avec ces expirasions touchanten, les sentiments de son auxe oppressée par la perspective des malheurs qui menaçaient l'église de France; lorsqu'il cansignait, dans cette espèce de testament solennel, la déclaration de sa religieuse fidélité et de son attachement inviolable au centre de l'unité catholique, il aurait pu adresser aux fidèles consiés à ses soins le même langage que Bossuet adressa autresois à la France entière, en terminant sa carrière oratoire: « Agréez ces derniers » esforts d'une voix qui vous sut connue..... » C'est au troupeau que je dois nourrir de la » parole de vie que je consacre les restes d'une

» voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint. »

Ce mandement de Fénélon fut en effet le dernier acte de son ministère apostolique. Fénélon n'eut pas la consolation de voir la fin des troubles de l'église; mais il eut au moins celle de n'être pas témoin des scènes scandaleuses qui suivirent sa mort et celle de Louis XIV.

Ce prince avait employé tous les moyens de persuasion, qui étaient en son pouvoir, pour ramener le cardinal de Noailles à des sentiments et à une conduite plus conformes au caractère dont il était revêtu dans l'église et à la haute piété dont il faisait profession. Les cardinaux de Rohan et de Bissy (1), qu'il avait chargés de cette négociation, étaient portés par inclination à seconder ses vues de douceur et de ménagement; et le désir de plaire à madame de Maintenon favorisait encore leurs dispositions naturelles; ils se flattèrent assez long-temps de fixer les éternelles variations du

<sup>(1)</sup> Ce dernier n'était encore qu'évêque de Meaux.

cardinal; mais soit indécision de caractère, soit espoir d'un changement prochain, que l'âge et la décadence de la santé de Louis XIV laissaient assez entrevoir (1), il échappait sans cesse à ses propres engagements et à l'influence des sages inspirations de ses amis, de sa famille et de ses collègues les plus respectables. Sa destinée, tant qu'il vécut, fut d'avancer, de reculer et de varier sans cesse jusqu'aux derniers même constitution unigenitus qu'il avait si souvent contredite et rejetée.

Lorsque les cardinaux de Rohan et de Bissy eurent acquis la triste conviction de l'inutilité de leurs déntarelses, Louis XIV prit la résolu-

<sup>(1)</sup> L'indiscrétion des amis et des confidents les plus intimes du cardinal de Noailles, a fait connaître dans la suite que ce prelat n'avait voulu en effet qu'amuser les négociateurs, parce qu'il attendait tout du bénéfice du temps. On lit dans le journal de l'abbé d'Orsanne, grand vicaire et principal conseiller du tardinal: « Il était persuaué qu'il n'avait rien de mieux à faire se que d'ampier les négociateurs, et que rêtte affaire n'était pas » de mature à se gates en se prolongeant. »

Il sussit de lire ca même journal de l'abbé d'Orsanne, dont le témoignage ne peut pas être suspect, pour so saire une idée de l'état de discredit et d'inconsidération où le cardinal de Noailles passa les dernières années de sa vie. L'opinion de sa saiblesse et de sés variations était si établie, que ceux même qui le gouvernaient, lui saisaient signer d'avance des actes révocatoires des actes qu'il pourrait signer dans la suite.

tion de faire usage de tous les moyens, que les lois de l'église et de l'état mettaient à sa disposition, pour réprimer le scandale d'une résistance aussi publique et qui n'était pas sans danger pour la tranquillité du royaume.

Mais il restait de grandes difficultés dans le choix de ces moyens. Nous avons un mémoire manuscrit de Fénélon où il discute, avec beaucoup de détail et de sagesse, les avantages et les inconvénients des formes usitées jusqu'alors dans l'église pour le jugement des évêques.

Il rejette d'abord la voie des commissaires du pape, toujours odieuse à l'église de France, et qui aurait éprouvé la plus vive opposition de la part des tribunaux du royaume.

Celle des conciles provinciaux était plus canonique et plus analogue à l'esprit des liber-tés de l'église gallicane; mais elle présentait par la nature des circonstances des difficultés presqu'insurmontables.

Fénélon finissait son mémoire par se décider pour un concile national qui aurait réuni le grand avantage de rappeler l'ancienne discipline ecclésiastique, de concilier tous les droits et toutes les prétentions, de respecter tous les privilèges et tous les intérêts, et d'écarter toutes les objections.

Nous ne savons pas si ce mémoire suit demandé à Fénélon de l'aveu du gouvernement,

et s'il influa sur sa décision; il est au moins bien certain que Louis XIV donna la préférence à l'avis qui y était indiqué; il envoya même M. Amelot à Rome, pour concerter avec le pape tous les arrangements nécessaires pour la convocation d'un concile national en France; cette négociation éprouva de longs délais, et la mort de Louis XIV changea entièrement la face des affaires.

Ce fut dans l'intervalle des négociations entamées avec Rome, au sujet du concile national, que Fénélon sentit tous les embarras de la position où les circonstances l'avaient placé. Le rang qu'il tenait dans l'église de France, l'éclat de sa réputation, le rôle qu'il avait joué dans les controverses qui devaient être le principal objet du concile national, ne permettaient pas de douter qu'il ne fût appelé dans une assemblée composée de tous les évêques de France, et qu'il n'y obtint l'influence que ses vertus et ses talents devaient lui assurer. Nous avons même des lettres des cardinaux de Rohan et de Bissy qui attestent toute la confiance qu'ils plaçaient dans le secours de son intervention.

Mais moins Fénélon pouvait se dissimuler à lui-même combien sa voix aurait de prépondérance dans le concile national, plus il se sentait retenu par des motifs de délicatesse et de bienséance qui lui laissaient une extrême répu-

gnance pour prêter son ministère à la dégradation du cardinal de Noailles. Ses longs démêlés avec ce prélat avaient fait un grand éclat dans. l'église, dans la France, dans toute l'Europe, et il prévoyait que la haine et l'envie se plairaient à attribuer à la vengeance et à d'anciens ressentiments l'exercice d'un ministère pénible et rigoureux.

Nous trouvons, dans une lettre que Fénélon écrivait à l'abbé de Beaumont, son neveu, six semaines avant sa mort, une peinture naïve et fidèle des agitations et des anxiétés où le plongeait ce combat douloureux d'un ministère forcé, avec ces sentiments de délicatesse dont une âme, telle que celle de Fénélon, ne pouvait s'affranchir sans de violents efforts.

« Le concile national pourra bien manquer; » mais si on le tenait, et si j'étais convoqué l'abbé de » selon la règle, comme tous les autres, qu'est- Beaumont » ce que je devrais faire? Je serais sensiblement (Manuscriu.) » affligé d'être l'un des exécuteurs d'un homme » qui m'a exécuté autant qu'il l'a pu. Ce pers sonnage aurait un air de vengeance et serait » un prétexte de m'imputer une conduite très » odieuse. D'un autre côté, je me dois à l'église » dans un si pressant besoin. Si je croyais que » tout allat bien, je serais ravi que tout se sit » sans moi; mais si le concile se trouvait dans. » un grand péril de trouble et de partage, où je

» pusse n'erre pas tout à fait inutile, je me » livrerais, supposé qu'on me désirat véritable » ment; après quoi je reviendrais ici par le plus » court chemin. Raisonnes là dessus avec le très » petit nombre de personnes dignes de la plus » intime confiance. Pour moi, je vais bien prier » Dieu. »

Il écrivait sur le même sujet à un de ses amis: «La plupart des gens peuvent s'imaginer » que j'ai une joie secrette et maligne de ce » qui se passe; mais je me croirais un démon si n je goûtais une joie si empoisonnée, et si je » n'avais pas une véritable douleur de ce qui: » nuit tant à l'église. Je vous dirai même, par » une simplicité de confiance, ce que d'autres » que vous ne croiraient pas facilement, c'est '» que je suis véritablement affligé pour la per-» sonne de M. le cardinal de Noailles. Je me » représente ses peines; je les ressens pour lui; » je ne me ressouviens du passé que pour nie » rappeler toutes les bontés dont il m'a honoré » pendant tant d'années. Tout le reste est effa-» cé, Dieu merci, de mon cœur; rien n'y est » altéré; je ne regarde que la seule main de » Dieu qui a voulu m'humilier par miséricorde. » Dieu lui-même est témoin des sentiments de » respect et de zèle qu'il met en moi pour ce s cardinal. La piété, que j'ai vue en lui, me » fait espérer qu'il se vaincra lui-même pour

» rendre le calme à l'église et pour faire taire » tous les ennemis de la religion. Son exemple » ramènerait d'abord les esprits les plus indo-» ciles et les plus ardents. Ce serait pour lui » une gloire singulière dans tous les siècles; » je prie tous les jours pour lui à l'autel avec » le même zèle que j'avais il y a vingt ans. »

Il paraît que plusieurs personnes d'un grand poids, sincèrement affligées du schisme qui commençait à s'établir dans l'église de France, s'étaient persuadées qu'aucun évêque n'était plus capable que Fénélon de réunir tous les esprits par la douceur de son caractère, l'influence de ses vertus et la supériorité de son génie; elles crurent sans doute entrevoir qu'il ne serait pas impossible d'écarter les obstacles qui le tenaient encore éloigné de la cour, et de le placer à la tête d'une négociation dont le succès devait le combler de gloire, en assurant la paix de l'église et de l'état; elles imaginèrent en conséquence de sonder ses dispositions avant d'hasarde de démarches plus décisives.

Férence se contente de répondre avec simplicité et modestie à des ouvertures si séduisantes pour un cœur vertueux, et si flatteuses pour l'amour-propre d'un homme que la gloire de jouer un grand rôle aurait pu éblouir : « J'avoue, écrivait-il, qu'un homme, qui aurait » le goût des affaires, accepterait plus facile-

ment les propositions que vous me pressez

d'accepter. Mais je n'ai pas assez bonne

popinion de moi pour oser espérer de rétablir

la paix dans l'église, comme vous voulez que

je l'entreprenne. Je ne veux point faire le

grand personnage que vous me proposez;

c'est M. le cardinal de Noailles qui doit réta
blir la paix dans l'église. Je ne sais aucun

secret; mais j'ose assurer qu'il la rétablira

quand il voudra y réussir; elle est encore

dans ses mains. Je lui en souhaite la gloire et

le mérite devant Dieu et devant les hommes.

Je mourrais content si je l'avais vu de loin

achever ce grand ouvrage. »

Il est difficile de croire que Fenélon ent réussi à obtenir du cardinal de Noailles ce que ce prélat avait refusé à Louis XIV, à madame de Maintenon, à toute sa famille qu'il chérissait tendrement. On a vu d'ailleurs l'extrême prévention qu'il avait conçue depuis long-temps contre Fénélon, et que les derniers éntrements avaient portée jusqu'à une espèce de la la religion et de la paix à des hommes bien intentionnés, qu'un plan arrêté ou qu'un commencement de négociation. Il paraît même peu vraisemblable que ces ouvertures eussent été suggérées de concert avec la cour. Madame de Maintenon avait alors donné toute sa confiance

pour les affaires de l'église à l'évêque de Meaux, depuis cardinal de Bissi, et il est permis de douter, comme nous l'avons déjà dit, que le cardinal de Bissi ait désiré l'intervention d'un collègue dont l'éclat et la réputation auraient pu éclipser sa faveur naissante. Ce n'est pas que le cardinal de Bissi ne sît profession de la plus grande estime pour Fénélon et n'eût même souvent recours à ses lumières; leur correspondance, dont nous avons les pièces originales entre les mains, nous en offre des preuves fréquentes; mais on peut soupconner, sans un excès de malignité, que le cardinal de Bissi préférait de consulter Fénélon fixé à Cambrai, plutôt que de le voir à la tête des affaires ecclésiastiques à Versailles.

Au reste, il n'eut besoin d'employer aucune manœuvre pour écarter un concurrent aussi distingué; il lui suffisait d'abandonner Louis XIV et madame de Maintenon à leurs dispositions naturelles; elles étaient toujours aussi peu favorables à Fénélon qu'à l'époque où les affaires du quiétisme avaient aigri madame de Maintenon, et que le Télémaque avait ulcéré Louis XIV contre Fénélon.

Il est vrai que dans les derniers temps on avait eu le courage extrême de prononcer quelquesois son nom devant ce monarque, sans retrouver sur son visage des traces aussi profondes de l'émotion pénible que ce nom seul y laissait d'abord apercevoir; mais jamais on n'en avait obtenu une seule parole qui indiquât un retour de bienveillance ou le plus faible désir de le rapprocher de lui. Je sais qu'on a imprimé dans quelques mémoires, et même dans des histoires de Fénélon, que Louis XIV, en apprenant sa mort, s'était écrié, avec un sentiment de regret : « Il nous manque bien au besoin. » Mais nous ne voyons rien dans les lettres et les papiers qui sont entre nos mains, et qui se rapportent à cette époque, qui appuie la vérité de cette anecdote. D'ailleurs, cette expression, assez vague et assez générale, pouvait indiquer le regret de perdre un évêque qui servait utilement la religion par ses écrits, sans déceler une intention réelle de le rappeler à la cour et de lui accorder une influence marquée dans les 'affaires de l'église. Nous trouvons au contraire, dans nos manuscrits, une preuve bien récente de l'opposition très décidée de Louis XIV et de madame de Maintenon à le laisser seulement approcher de Paris.

Madame de Chevry, nièce de Fénélon, et à laquelle il était tendrement attaché, tomba dangereusement malade dans le cours de l'année 1713. On fit, à son insu, des démarches auprès du ministre, pour obtenir, de la bonté du roi, qu'un oncle pût venir rendre des soins

à une nièce chérie dans une circonstance aussi touchante. On était d'autant plus fondé à en espérer le succès, qu'il ne s'agissait que d'un voyage très court à Paris, et que les ennemis de Fénélon n'avaient plus alors aucun ombrage à prendre de son crédit et de son ascendant sur M. le duc de Bourgogne qui n'existait plus. On ne sait pas jusqu'à quel point ces premières ouvertures avaient été suivies; mais on ne peut guère douter qu'elles n'eussent été repoussées avec une sévérité qui déconcerta le zèle de celui qui les avait hasardées. C'est ce qu'il est facile de reconnaître par la lettre que Fénélon se crut obligé d'écrire au ministre pour désavouer une démarche indiscrète à laquelle il n'avait aucune part; on voit même qu'elle ne venait point de ses amis; ils étaient trop instruits de ses véritables dispositions, et peut-être des obstacles insurmontables qui s'opposaient à son retour, pour ne pas s'interdire des sollicitations qui ne convenaient ni aux principes de Fénélon, ni à cette sorte de dignité qu'il avait su répandre sur sa disgrâce.

« Je viens d'apprendre, monsieur, mandaît » Fénélon au ministre, qu'une personne incon-» nue vous écrivit, il y a quelques mois, pour ministre de la s vous supplier de parler au roi, asin que je sout 1713. » pusse aller à Paris voir ma nièce, qui était (Manuscius) su alors très malade. Je comprends bien qu'on

Lettre de Fénelon à M. Voisin. » pourra ne me croire point sur ma parole, » quand je dirai que je n'ai eu aucune cons naissance de cette demande, et que j'aurais » tâché de l'empêcher si j'en avais été averti. » On pourra même penser que je ne la désavoue » maintenant qu'à cause qu'elle n'a pas réussi; » mais je me livre à tout ce qu'on voudra penser ss de moi. Dieu sait combien je suis éloigné de » tous ces détours. De plus, j'ose dire, mon-» sieur, que ma conduite ne ressemble guère ss à ces empressements indiscrets. Je sais, Dieu » merci, demeurer en paix et en silence, sans » faire une tentative si mal mesurée. Personne, » sans exception, n'a jamais poussé plus loin » que moi la vive reconnaissance pour les bien-» faits du roi, le profond respect qui lui est dû, » l'attachement inviolable à sa personne et le » zèle ardent pour son service. Mais personne » n'a jamais été plus éloigné que moi de toute ss inquiétude et de toute prétention mondaine. » Je prie Dieu tous les jours pour la précieuse » vie de sa majesté. Je sacrifierais avec plaisir » la mienne pour prolonger ses jours; que ne » ferais-je point pour lui plaire; mais je n'ai ni » vue, ni goût pour me rapprocher du monde; » je ne songe qu'à me préparer à la mort, en « tâchant de servir l'église le reste de ma vie » dans la place où je me trouve. Au reste, je une prends point, monsieur, la liberté de vous

» rendre compte de tout ceci dans l'espérance s que vous aurez la bonté de vous en servir » pour faire ma cour; vous pouvez le suppri » mer si vous le jugez à propos; je ne désire » rien dans ce monde plus fortement que de » remplir tous mes devoirs envers sa majesté » avec un zèle à toute épreuve; j'ai toujours s été également dans cette disposition; mais » je n'y suis excité par aucun interêt humain. » Les bienfaits passés, dont je suis comblé, me » suffisent, saus chercher pour l'avenir aucun » agrément dont je puisse être flatté. C'est avec » un vrai dévouement que je suis, monsieur....

Fénélon était devenu si étranger à tout sentiment d'une ambition profâne, et à la pensée d'aller se rejeter au milieu des orages et des intrigues des cours, qu'il n'était plus alors occupé que de se séparer presqu'entièrement du monde et des affaires. Sa santé déclinait sensiblement, et ses forces ne pouvaient plus suffire aux devoirs iudispensables de son ministère. Il écrivait à l'abbé de Beaumont « J'ai de Leure de » quoi me tuer par les confirmations innom- (Manuscrits.) » brables et par les visites continuelles des » paroisses de mon diocèse. » C'est ce qui lui avait fait naître l'idée de demander un coadjuteur, pour le soulager dans ses fonctions les plus pénibles. « Mais il préférait de quitter sa

Féndon
pense à se
donner un
coadj\_teur.

» place, plutôt que de se laisser donner un sondjuteur qu'il ne connût pas à fond, et qu'il n'eût pas éprouvé pendant un temps assez considérable en le faisant travailler avec lui. C'est une épreuve difficile, ajoutait-il, et qui renvoie peut-être la conclusion un peu loin. Quant à ma démission absolue, les temps orageux où nous sommes m'en éloignent, et ceux, dont nous sommes menacés, pourront ne m'en rapprocher pas. Il faudrait avoir les is noms et les qualités des sujets sur lesquels no pourrait jeter les yeux pour la coadju-

Les informations qu'il avait prises, et qu'il avait fait prendre avec le scrupule le plus religieux, l'avaient à peu près décidé à fixer son choix sur le jeune abbé de Tavanes, depuis évêque de Châlons-sur-Marne, archevêque de Rouen et cardinal. Le nom que portait l'abbé de Tavanes, les qualités qu'il annonçait et l'esprit de sagesse qu'il montra constamment pendant le cours de sa vie, dans les grandes places auxquelles il fut élevé, convenaient en effet à un siège aussi important que celui de Cambrai et pouvaient le rendre un digne successeur de Fénélon. Fénélon avait mis un tel secret dans ses démarches que l'abbé de Tavanes ignora lui-même le vœu honorable qu'on avait formé

pour lui, jusqu'au moment où le marquis de Fénélon publia (en 1734) un précis de la vie de son oncle.

Mais la providence avait décidé que Fénélon ne verrait ni la fin des troubles de l'église, ni les commencements d'un gouvernement où ses principes, son caractère, ses vertus et ses mœurs auraient été dans la plus violente opposition avec les maximes qui commençaient à prévaloir. D'ailleurs, il était peut-être dans l'ordre de la nature qu'un homme, qui n'avait vécu que pour l'amitié, n'eût pas la force de survivre à tous les amis qui avaient fait le bonheur et la consolation de sa vie. Dans le court intervalle de quelques années, Fénélon eut à pleurer la mort de ses amis les plus chers. Le de tempe tous premier coup qui frappa son cœur fut celui ses qui lui enleva l'abbé de Langeron (1). Ils avaient passé ensemble les jours heureux et paisibles de leur première jeunesse; le zèle de la religion et l'amour de l'étude les avaient associés aux mêmes travaux dans un âge plus avancé; appelés l'un et l'autre à la cour pour l'éducation du duc de Bourgogne, ils étaient parvenus à orner ce jeune prince de toutes les vertus que la nature semblait lui avoir refusés, et ils avaient dirigé l'ardeur de son génie vers tous les genres

<sup>(1)</sup> Le 10 novembre 1710.

de connaissances qui devaient en faire le roi le plus accompli. Fénélon et l'abbé de Langeron avaient trouvé dans le cœur de leur jeune élève la plus douce récompense de leurs travaux; et après M. de Beauvilliers et Fénélon, l'abbé de Langeron était celui de tous ses instituteurs que le duc de Bourgogne chérissait avec le plus de tendresse. Enveloppé dans la disgrâce de Fénélon, l'abbé de Langeron le suivit dans son exil et s'associa tout entier à ses destinées; jamais il ne ramena ses regards et ses pensées vers une cour trop peu reconnaissante; mais jamais il n'accusa son injustice par des regrets ou des plaintes; il n'avait vécu à Versailles que pour Fénélon, il vivait avec Fénélon à Cambrai; il ne manquait rien à son cœur; plus heureux que Fénélon il n'eut pas le malheur de lui survivre, et il eut le bonheur de mourir entre ses bras.

La religion pouvait seule adoucir, dans le cœur de Fénélon, le sentiment d'une perte aussi cruelle. L'impression de cette tristesse religieuse se fait sentir dans la lettre qu'il écrivit à une amie de l'abbé de Langeron: «Je n'ai point » la force que vous m'attribuez, madame; j'ai » ressenti la perte irréparable que j'ai faite avec » un attachement qui montre un cœur bien » faible; maintenant mon imagination est un s peu appaisée; et il ne me reste qu'une amer-

Lettre de Fénélon sur la mort de l'abbé de Langeron

» tume et une espèce de langueur intérieure; mais l'adoucissement ne m'humilie pas moins s que la douleur; tout ce que j'ai éprouvé dans s ces deux états n'est qu'imagination et amourss propre. J'avoue que je me suis pleure en » pleurant mon ami, qui faisait la douceur de ma vie et dont la privation se fait sentir à tout s moment. Je me console comme je me suis is affligé par la lassitude de la douleur et par » besoin de soulagement. L'imagination, qu'un » coup si imprévu avait saisie et troublée, s'y » accoutume et se calme, Hélas! tout est vain ss en nous, excepté la mort à nous mêmes, que so la grace y opère. Au reste, ce cher ami est » mort avec une vue de sa fin, qui était si s simple, si paisible, que vous en auriez été » attendrie. Lors même que sa tête se brouillait sun peu, ses pensées étaient toutes de foi, de » docilité, de patience et d'abandon à Dieu; je » n'ai rien vu de plus édifiant et de plus aima-» ble. Je vous raconte tout ceci, pour ne vous » représenter point ma tristesse, sans vous par-» ler de cette joie de la foi, dont nous parle » St.-Augustin, et que Dieu m'a fait sentir en s cette occasion. Dieu a fait sa volonté, il a » préféré le bonheur de mon ami à ma consos lation. Je manquerais à Dieu et à mon ami » même, si je ne voulais pas ce que Dieu a » voulu; dans ma plus vive douleur je lui ai

» offert celui que je craignais de perdre. »

Malgré cette résignation religieuse, la nature rappelait toujours au cœur de Fénélon le souvenir d'un ami si cher. Les amis qui lui restaient surprenaient souvent les larmes qui s'échappaient involontairement de ses yeux, lorsqu'on venait à promoncer devant lui le nom de l'abbé de Langeron, ou lorsque des circonstances, qui se représentaient trop souvent, lui retraçaient la mémoire d'un ami si tendre et si fidèle.

Les larmes, que la mort de l'abbé de Langeron avait fait répandre à Fénélon, coulaient encore, lorsque quinze mois après il eut à pleurer la mort du duc de Bourgogne. Ce n'était pas sans doute un ami de tous les jours et de tous les moments qu'il perdait; mais c'était l'enfant de ses soins et de sa tendresse; c'était le chef-d'œuvre le plus accompli que la main des hommes, conduite par le génie et la vertu, eût encore montré à la terre; c'était l'objet de tous les vœux et de toutes les espérances de Fénélon; c'était le bonheur de plusieurs géné. rations; c'étaient les destinées de la France, et peut-être celles d'une auguste famille, ensevelies pour jamais dans le tombcau. A ce coup terrible, tous les liens de Fénélon furent rompus, et il seutit qu'il restait étranger sur la terre.

Il avait encore deux amis bien chers; et

quoiqu'il en fût séparé depuis tant d'années, ils étaient toujours présents à sa pensée et nécessaires à son cœur par cette tendre union que l'estime et le goût avait formée, et que la religion avait cimentée par un attrait plus puissant et plus durable que toutes les affections humaines.

Nous avons eu si souvent-occasion de parler Mort du doc de Chevreudu duc de Chevreuse et de ses relations intimes ... avec Fénélon, qu'on n'aura pas de peine à comprendre combien Fénélon dut être accablé de douleur en perdant un ami, que rien ne pouvait remplacer auprès de lui. L'esprit, les lumières, des connaissances très-étendues dans tous les genres, la probité la plus délicate, une fidélité à toute épreuve, une activité que rien ne fatiguait, une patience que rien ne rebutait, une confiance sans bornes; tout contribuait à faire du duc de Chevreuse l'ami le plus inappréciable qui ait peut-être jamais existé. Fénélon était pour lui un ami, un père, un conseil, un oracle; il n'avait pas un sentiment, une pensée, un vœu qu'il ne soumît à ses inspirations; il le consultait sur ses affaires domestiques, comme sur les affaires publiques; sur ses relations de société, comme sur les controverses religieuses; il était le correspondant habituel de Fénélon, et son intermédiaire nécessaire entre le duc de Bourgogne et M. de Beauvilliers.

On a vu par les mémoires politiques et ecclésiastiques, que nous avons rapportés, jusqu'où s'étendait cette confiance, et tous les objets importants qu'elle embrassait. Le duc de Chévreuse ne survécut que neuf mois à M. le duc de Bourgogne; il mourut le 5 novembre 1712.

"J'ai le cœur toujours malade (1) (écrivait Fénélon à M. de Beauvilliers (2), quelques semaines après la mort du duc de Chevreuse), "j'ai le cœur toujours malade depuis la perte "irréparable du P. P. (le duc de Bourgogne), "et celle du cher tuteur (le duc de Chevreuse) "a rouvert toutes mes plaies. Dieu soit béni! "adorons ses desseins impénétrables. Je mour-"rai, comme je vis, vous étant dévoué avec "une reconnaissance et un zèle sans bornes ".

Fénélon s'efforçait en vain de soulever le poids accablant qui oppressait son âme flétrie par la douleur. Une providence sévère dénouait successivement tous les liens qui l'attachaient encore à la terre; il en était quelquefois à désirer, que plus miséricordieuse dans sa sévérité même,

<sup>(1) 26</sup> décembre 1712.

<sup>(2)</sup> Le dernier historien de Fénélon (le père Querbeuf) a fait une méprise remarquable au sujet de la mort des ducs de Chevreuse et de Beauvilliers; il fait survivre le duc de Chevreuse au duc de Beauvilliers. Il lui était cependant bien facile de vérifier que le duc de Chevreuse était mort le 5 novembre 1712, et que le duc de Beauvilliers ne mourut que le \$1 août 1714.

la providence appelat en même temps à elle tous les amis vertueux.

"Les vrais amis (écrivait-il dans ces tristes moments où tout son courage cédait aux émotions trop légitimes de la nature), les vrais samis font notre plus grande douleur et notre plus grande douleur et notre plus grande amertume. On serait tenté de désirer que tous les bons amis s'attendissent pour mourir ensemble le même jour. Ceux qui n'aiment rien voudraient enterrer tout le genre humain les yeux secs et le cœur content; ils ne sont pas dignes de vivre. Il me coûte beaucoup d'être sensible à l'amitié; mais ceux qui ont cette sensibilité, seraient honteux de ne l'avoir pas; ils aiment mieux souffrir que d'être insensibles s.

Fénélon ne retrouvait de véritables forces que dans ces pensées consolantes, que la religion seule peut présenter, pour adoucir les peines de la vie.

« Unissons-nous (écrivait-il à la duchesse de Chevreuse, inconsolable de la mort d'un époux, dont elle n'avait pas été séparée un seul jour dans le cours de leur longue et respectable association), unissons-nous de cœur » à celui que nous regrettons, il ne s'est pas » éloigné de nous, en devenant invisible. Il » nous voit, il nous aime, il est touché de nos » besoins. Arrivé heureusement au port, il prie

» pour nous, qui sommes encore exposés au » naufrage. Il nous dit d'une voix secrète: 
» hâtez-vous de nous rejoindre. Les purs es» prits voient, entendent, aiment toujours 
» leurs vrais amis dans leur centre commun. 
» Leur amitié est immortelle comme sa source. 
» Les incrédules n'aiment qu'eux-mêmes, ils 
» devraient se désespèrer de perdre à jamais 
» leurs amis; mais l'amitié divine change la so» ciété visible dans une société de pure foi; elle 
» pleure; mais en pleurant, elle se console par 
» l'espérance de rejoindre ses amis dans le pays 
» de la vérité, et dans le sein de l'amour même ».

Mort de duc de Beauvilliers.

Un ami restait à Fénélon, et c'était celui, dont le nom, le rang, les dignités, les vertus et la réputation avaient répandu le plus d'éclat sur la vie de Fénélon. C'était celui qui lui avait ouvert la carrière des honneurs, de la gloire, nous dirions, de la fortune, si la fortune avait pu être comptée pour quelque chose par deux hommes, tels que M. de Beauvilliers et Fénélon. C'était celui dont l'amitié ferme et courageuse avait bravé tous les orages de la cour, et résisté à l'amitié même de Louis XIV, pour rester fidèle à Fénélon proscrit et malheureux. Ils vécurent et moururent unis l'un à l'autre par tous les sentiments d'une religion éclairée et d'une piété tendre et affectueuse, par le goût de toutes les vertus, et par la plus douce consormité de

caractère, de moeurs et de principes: Rien ne put altérer leur estime et leur conflance mutuelle. Du fond de son exil, l'archevêque de Cambrai fut toujours le guide et le conseil du duc de Beauvilliers.

Le jour où Fénélon regut ordre de quitter la cour, fut le dernier où il vit son vertueux ami; ils y avaient passé huit aus ensemble, et ils vécurent dix-sept ans séparés. Les dernières années de la vie de M. de Beauvilliers ne fureut marquées que par des malheurs; il perdit en 1705, dans l'intervalle de buit jours, ses deux fils, les seuls qui lui restaient. Il vit mourir en 1712 le duc de Bourgogne son élève, qui avait pour lui Lout le respect et toute la déférence d'un fils, et la confiance de l'ami le plus tendre et le plus reconnaissant; à la fin de cette même atinée 1712, la mort lui enleva le duc de Chevreuse, son beau-frère, à qui il était uni par une affection, peut-être sans exemple à la cour, et avec lequel il avait la douce habitude de passer tous les jours de sa vie. Fénélon lui restait encore; mais il ne pouvait pas même avoir la consolation d'embrasser cet ami si cher, et de répandre les douleurs de son aine dans la sienne. Il n'était pas étonnant que tant de pertes irréparables, qui s'étaient succédées si rapidement, eussent achevé de détruire sa santé faible et délicate.

Fésélon n'était que trop averti du danger qui

HISTORRE DE FÉNÉLON. 434

menaçait l'existence d'un ami, sur lequel étaient venues se réunir toutes ses affections, depuis que la mort avait frappé tout ce qui lui était le plus cher. Sa tendre sollicitude pour M. de Beauvilliers le portait à lui recommander les soins et les ménagements les plus délicats.

de Beauvil-

« Il lui écrivait : je vous conjure, mon bon Fencion M. » Duc, de ménager votre faible santé. Il vous liers, 25 de » faut du repos d'esprit et de la gaîté, aveo l'air (Manuscrite.) » de l'exercice du corps. Je serais charmé si » j'apprenais dans la belle saison que vous » montassiez quelquefois à cheval pour vous » promener à Vaucresson. J'espère que la » bonne Duchesse vous pressera de le faire; . » rien n'est meilleur; que ne donnerais-je point ss pour votre conservation >>.

> Mais rien ne pouvait distraire Fénélon de ses tristes pressentiments. Il les laisse percer jusques dans celles de ses lettres, où il ne nomme pas M. de Beauvilliers.

Lettre de Fénélon à l'abbé de Beaumont. 22 mai 1714.

«Je ne vis plus que d'amitié, écrivait-il à » l'abbé de Beaumont; et ce sera l'amitié qui » me fera mourir. Je sens combien je vous (Manuscriu) » aime, et c'est ce qui m'alarme le plus; car » Dieu m'ôte les personnes que j'aime le plus. ss Il faut que je les aime mal, puisque Dieu » tourne sa miséricorde ou sa jalousie à m'en » priver ».

Les inquiétudes de Fénélon n'étaient que

trop fondées. Après une maladie de langueur, causée par ses malheurs domestiques, par la mort si rapide et si imprévue du duc de Bourgogne, et par la pensée des troubles et des désordres, qui devaient suivre la mort de Louis XIV, le duc de Beauvilliers succomba le 3r août 1714, à l'âge de 66 ans; et Fénélon ne lui survécut que quatre mois. Ainsi disparut dans l'espace de moins de trois ans, cette société peut-être unique d'hommes vertueux, à laquelle un caractère religieux donnait quelque chose d'auguste et de sacré.

La mort de M. de Beauvilliers fut le dernier coup qui acheva d'écraser l'âme trop sensible de Fénélon; sa faible complexion ne put résister à l'impression d'une perte aussi accablante. Il ne vit, il ne voulut voir dans les scènes lugu-. bres, que la mort si rapide de ses amis les plus chers, lui retraçait sans cesse, que l'ordre de la providence, qui avait brisé tous ses liens, pour ne lui laisser plus rien à regretter sur la terre, et l'avertir de tourner toutes ses pensées vers l'éternité. Il rassembla le peu de forces qui lui restaient, pour remplir les tristes devoirs de l'amitié envers madame de Beauvilliers; mais il s'efforçait en vain de lui inspirer un courage qu'il n'avait plus pour lui-même; à travers toutes les consolations par lesquelles il cherche à adoucir sa douleur, on démêle facilement un

HISTOIRE DE FÉNÉLON. **436** pressentiment secret qu'il devait bientôt luimême suivre son ami au tombeau.

La religion ne pouvait sans doute emprunter une voix plus touchante auprès de madame de Beauvilliers, que celle de l'ami le plus tendre de l'époux qu'elle regrettait ; de celui qui avait été pendant trente ans son guide, son conseil, son maître dans la science du salut. Comment madame de Beauvilliers, qui avait partagé avec tant d'abandon, la confiance, la vénération, la religieuse soumission de son mari pour Fénélon, n'aurait-elle pas reconnu dans ses lettres cette même voix qu'elle était accoutumée à écouterdepuis si long-temps comme l'interprète des desseins et des volontés du ciel. « Fénélon ex-Leure de 35 hortait madame de Beauvilliers à élever ses

madame de » regards vers celui qui peut seul appaiser la Beauvilliers, se nature désolée; en qui nous retrouvons tout (Manuscrius) se ce que nous avons perdu; qui nous le rend y présent par la foi et par l'amour; qui nous » montre que nous suivrons de près ceux qui s nous précèdent, qui essuie nos larmes de sa » propre maiu. »

Le méme dec. 1714.

« Dieu veuille mettre, Madame, au fond de \$ la même, 5 >> votre coeur blessé sa consolation. La plaie est (Manuscrits.) » horrible; mais la main du consoluteur a une s vertu toute puissante. Non, il n'y a que les » sens et l'imagination qui aient perdu leur es objet. Celui que nous ne pouvous plus voir,

ss est plus que jamais avec nous; nous le trouss vons sans ocase dans notre centre commun;
ss il nous y voit; il nous y procure les vrais sè
ss cours; il y connaît mienx que nous nos infirss mités, lui, qui n'a plus les siennes, et il dess mande les remèdes nécessaires pour notre
ss guérison. Pour moi, qui étais privé de le voir
ss depuis tant d'années, je lui parle, je lui ouvre
ss mon coeur, je crois le trouver devant Dieu,
ss et quoique je l'aie pleuré amèrement, je ne
ss puis croire que je l'aie perda. Oh qu'il y a de
ss réalité dans cette société intime!s

Mais combien madame de Beauvilliers dot être profondément touchée, en recevant la dernière lettre que Fénélon ait peut-être écrite de sa main (1), et en y lisant ces paroles remarquables, qui annonçaient sa mort prochaine. « Nous retrouverons bientôt ce que nous n'aum rons point perdu; nous en approchons tous » les jours à grands pas; encore un peu; et il n'y aura plus de quoi pleurer «. Le premier janvier 1715, trois jours après la date de cette lettre, Fénélon tombas malade et mourat le 7 janvier (2).

<sup>(1)</sup> Le 28 décembre 1714.

<sup>(2)</sup> Les duchesses de Chevreuse et de Beauvilliers survéeurent assez long-temps à leurs maris, « et continuèrent dans leur » viduité les mêmes œuvres de piété et de charité qu'elles avaient

#### HISTOIRE DE FÉNÉLON. 438

Il nous reste à considérer Fénélon dans cette dernière scène de la vie. Nous en avons le récit tracé par un témoin oculaire, qui nous en a conservé tous les détails, avec cette fidélité et ce respect religieux, que l'on doit à la mémoire des grands hommes.

Maladie et pelon.

La douleur, dont Fénélon était accablé demort de Fé-puis la mort de M. de Beauvilliers, n'avait pu l'engager à suspendre un seul moment l'exercice des devoirs de son ministère.

> « Peu de semaines avant sa maladie (1), il fit s un court voyage de visites épiscopales; il » versa dans un endroit dangereux; personne » ne fut blessé; mais il aperçut tout le péril, et » eut dans sa faible machine toute la commotion » de cet accident; il arriva incommodé à Cam-» brai; la fièvre survint, et Fénélon vit que son » heure était venue. Soit dégoût du monde, si » continuellement trompeur pour lui, et de sa » figure qui passe: soit plutôt que sa piété, ens tretenue par un long usage, et ranimée en-» core plus par les tristes considérations de tous » les amis qu'il avait perdus; il parut insensible » à tout ce qu'il quittait, et uniquement oc-

<sup>»</sup> partagées avec eux. » Madame de Chevreuse mourut en 1752, âgée de 82 ans, et madame de Beauvilliers mourut au même Age en 1736.

<sup>(1)</sup> Mémoires de St.-Simon.

» capé de ce qu'il aliait trouver avec une tran» quilité et une paix, qui n'exchiait que le
» trouble, et qui embrassait la pénitence, le
» détachement, le soin unique des choses spi» rituelles de son diocèse; enfin une confiance
» qui ne faisait que surnager à la crainte et à
» l'humilité ».

Voilà l'impression générale que la mort de Fénélon laissa à Paris et à la cour. M. de Saint-Simon, en en rendant compte, ne fait qu'exprimer l'opinion des gens du monde; mais le témoin oculaire, dont nous avons annoncé le récit, entre dans des détails bien plus précieux pour tous les amis de la religion et de la mémoire de Fénélon.

Ce fut dans la soirée du 1". janvier 1715, que Fénélon fut attaqué de la maladie dont il mourut. « Cette maladie (1) qui ne dura que six jours et demi avec des douleurs très aignes, était une » fièvre continue, dont la cause était cachée. » Pendant ces six jours entiers, il ne voulut » être entretenu que de la lecture de l'Ecriture » Sainte; pendant les premiers jours, on ne » déférait que par intervalles à ses instances. » On craignit que l'application qu'il portait à » cette lecture, n'empêchât l'effet des remèdes,

<sup>(1)</sup> Extrait de la relation de la maladie et de la mort de Fénolon, par son aumônier. (Manuscrits.)

ss et n'aigrit sen mel; on ne lui lut d'abord que s le livre de Tobie, et peu à la fais; on y ajous tait suivant les occasions quelques textes sur s la fragilité des biens qui passent, et sur l'esc o pérance de ceux qui durent à jamais. Neus s lui récitions souvent, et il paraissait charmé s d'entendre les derniers versets du chap. IV, set les neus pressiers du chapitre V de la ses conde éptire de Saint-Paul aux Corinthicas. ss Répéteux encore est endrait, me dit il en deux se occasions. Dans les intervalles, on lui parle si de quelques expéditions pressentes pour les s affaires de son diocèse, et il les signe. On lui u demanda s'il n'avait rien à changer à son ste stament (qui était de 1705), et il sit un cos dicile pour substituer l'abbé de Fénélou à s l'abhé de Langeren, qu'il evait précédemu ment pouvoi son exécuteur testamentaire. u de lui demandai en mon particulier ses devw niers ordres, par rapport sux deux ouvrages # qu'il faisait imprimer (1).

u Les deux dermists jours et les deux dernières muits de sa maladie; il nous demande navec instance de lui régiter les textes de na l'Ecriture les plus conrenables à l'état où il na trouveit. Répétet, répétez-moi, diseit-il

les controverses du temps.

» de temps en temps, ses divines parales; il les s achievait area nous, automi que ses forces le s lui permettaient. On voyait dans ses yeux et z sur son visage, qu'il entreit avec ferreur dans u de visa sentiments de soi, d'espérance, d'as mour, de résignation, d'union à Dieu, de s conformité à Jesus-Christ, que cas textes exs primaient. Il nous fit répéter plusieurs fois les » paroles que l'église a appliquées à Saints Martin, et met dans la bouche de ce grand » évêque de l'église gallicane. Saigneur, ai je u suis encore nécessaire à votre peuple, je ne y refuse point le travail; que votre volonté s soit fuite. O homme, qu'on na peut asses w lover! il:n'a pas été surmanté par la travails n il no devait pas même etra vaineu par la. » mort; il ne craignit pas de vivre, et il ne u refuse pas de maurin L'archevêque de Cam-» brai paraissait plain du mâme esprit d'abanu don à la volonté de Dieu. En cette ascasion, se et à l'imitation des disciples de Saint-Mantins n je pris la confiance de lui demander; mois n pourquoi nous quitterimans? Dans cette lie n solation, à qui nous laisservous? Poutétre n que les loups raviesants viendrant rausger matre transpose. Il ne répondit que par des » soupirs.

u Quoiqu'il se fût consessé la veille de Noël, u aveille de Noël, u avent de chanter la messe de ninuit, il se

## 442 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

» confessa de nouveau dès le second jour de sa » maladie. Le troisième jour au matin, il me » chargea de lui faire donner le viatique; une » heure après, il me demanda si j'avais tout » disposé pour cette cérémonie. Comme je lui » représentais que le danger ne paraissait pas » assez pressant : dans l'état où je me sens, » dit-il, je n'ai point d'affaire plus pressée.

» Il se fit porter aussitôt, de la petite cham» bre qu'il occupait habituellement, dans sa
» grande chambre. Il désira que tous les mem» bres de son chapitre pussent y entrer, et être
» présents à cet acte de religion. Avant de re» cevoir le viatique, il adressa à tons les assis» tants quelques paroles d'édification, que je ne
» pus entendre que confusément, me trouvant
» alors trop éloigné de son lit.

» Dans l'après-midi du quatrième jour de sa » maladie, M. l'abbé de Beaumont et M. le mar-» quis de Fénélon ses neveux, arrivèrent en » poste de Paris; il éprouva une sensible con-» solation en les revoyant; il leur demanda qui » leur avait donné l'alarme; la douleur ne leur » permit pas d'articuler un seul mot; ils se con-» tentèrent de montrer M. l'abbé de Fénélon, » qui se trouvait à Cambrai, lorsque la maladie » se déclara.

» Quelque sensible que je l'eusse vu à la mort » de M. l'abbé de Langeron, son ami intime, ss et à celle de M. le duc de Bourgogne son ss élève, il vit, sans pleurer, dans sa dernière se maladie, l'affliction et les larmes de toutes les se personnes qu'il aimait le plus tendrement.

» M. l'abbé de Beaumont et M. le marquis » de Fénélon avaient pris la précaution d'ame-» ner avec eux de Paris le célèbre Chirac (1), » qui conféra immédiatement avec les méde-» cins du pays, qui avaient traité et suivi la » maladie; ils convinrent de le faire saigner une » seconde fois, et de lui donner l'émétique; » l'effet en fut prompt, et parut d'abord le sou-» lager; on conçut même d'abord quelque es-» pérance; mais on reconnut bientôt que le mal » était plus fort que les remèdes. Dieu voulait » retirer à lui un des évêques qui aurait pu » servir le plus utilement l'église dans ces temps » de schisme et d'indecilité.

» Le matin du jour des Rois, m'ayant té-» moigné le regret de ne pouvoir dire lui-même » la sainte messe, j'allai, suivant son ordre, la » dire à son intention. Pendant ce court inter-» valle, il parut s'affaiblir notablement, et on » lui donna l'extrême onction.

» Immédiatement après, il me sit appeler, » et ayant fait sortir tout le monde de sa cham-

<sup>(1)</sup> Pierre Chirac, né en Rouergue en 1650, mort le 11 mars 1732, premier médecin de Louis XV, âgé de 82 ans.

» bre, il me dicta la dernière de ses lettres, 
y qu'il signa (1), m'ordonnant de la montrer
y ici à quatre personnes, et de la faire partir,
y aussitôt qu'il aurait les yeux fermés. C'est en
y me dictant cette lettre, que rappelant toutes
y ses forces, sentant qu'il était prêt à paraître
y devant Dieu, il voulut s'y préparer, en expoy sant ses véritables sentiments. Quelque courte
y que soit cette lettre, en ne peut marquer ni
y un plus grand désintéressement pour sa fay mille, ni plus de respect et d'attachement
y pour son roi, ni plus d'affection pour son dioy cèse, ni plus de zèle pour la foi contre les
y erreurs des Jansénistes, ni une docilité plus
y absolue pour l'église mère et maîtresse.

" M la souffrit beaucoup le reste du jour et penu dant su dernière nuit; mais il se rejouissait
" d'être semblable à Jesus-Christ souffrant. Je
" suis, disait-il, sur la croix avec Jésus-Christ;
" Christo confixus sum eruei. Nous récitions
" alors les paroles de l'Ecriture, qui regardent
" la nécessité des souffrances, leur brièveté et
" leur peu de proportion avec le poids immense
" de gloire éternelle, dont Dieu les couronne.
" Ses deuleurs redoublant, nons lui disions ce
" que Saint-Luc rapporte de Jesus-Christ, que
" dans ces occasions, il redoublait ses prières;

<sup>(1)</sup> C'est celle au père Letelher que nous rapporterons.

n factus in agonia, prolixius orabat. Jesus-» Christ, ajouta-t-il lui-même, réitéra trois fois n la même prière. Oravit tertiò eumdem ser-» monem dicens; mais la violence du mal ne s lui permettant pas d'achever seul, nous cons, tinuames avec lui: mon père, s'il est possible, » que ce calice s'éloigne de moi; cependans » que votre volonté se fasse et non la mienne; » oui, seigneur, reprit-il, en élevant autant s qu'il put sa voix affaiblie, votre volonté, et s non la mienne. Sa fièvre redoublait par in-» tervalles, et lui causait des transports, dont » il s'apercut lui-même, et dont il était peiné, s quoiqu'il ne lui échappat jamais rien de vios lent ni de pen convenable. Lorsque le redou-» blement cessait, on le voyait aussitôt joindre » les mains, lever les yeux vers le ciel, se sou-» mettre avec abandon et s'unir à Dieu dans s une grande paix. Cet abandon plein de con-» fiance à la volonté de Dieu, avait été dès sa » jeunesse le goût dominant de son cœur, et il » y revenait sans cesse dans tous ses entretiens » familiers. C'était, pour ainsi dire, sa nourri-» ture et celle qu'il aimait à faire goûter à tous » ceux qui vivaient dans son intimité.

» Je suis encore attendri, quand je pense au » spectacle touchant de cette dernière nuit. » Toutes les personnes de sa pieuse famille, » qui étaient réunies à Cambrai; M. l'abbé de

» Beaumont, M. le marquis de Fénélon, M. » l'abbé de Fénélon, les chevaliers de Fénélon, » M. de l'Eschelle, autrefois attaché à l'éducas tion de M. le duc de Bourgogne, M. l'abbé de » l'Eschelle son frère, et M. l'abbé de Vize leur » neveu (1), vinrent tous l'un après l'autre dans » ces intervalles de pleine liberté d'esprit, des mander et recevoir sa bénédiction; lui donner » le crucifix à baiser, et lui adresser quelques » mots d'édification. Quelques autres personnes » de la ville qu'il dirigeait, se présentèrent aussi » pour recevoir sa dernière bénédiction. Ses » domestiques vinrent ensuite tous ensemble, » et fondant en larmes, la demander, et il la s leur donna avec amitié. M. l'abbé le Vayer » (de la Congrégation de Saint-Sulpice), supé-» rieur du séminaire de Cambrai, qui l'assista » particulièrement à la mort cette dernière » nuit, la reçut aussi pour le séminaire et pour » le diocèse. M. l'abbé le Vayer récita ensuite » les prières des agonisants, en y mêlant de » temps en temps des paroles courtes et tou-» chantes de l'Ecriture, les plus convenables à » la situation du malade, qui sût environ une » demi-heure sans donner aucun signe de con-» naissance; après quoi, il expira doucement » à cinq heures et quart du matin (7 jan-

<sup>(1)</sup> Depuis évêque de Boulogne.

Nous croyons que notre pieux et saint ar-» chevêque est mort saintement comme il a » vécu; chacun de ceux qui l'ont connu plus » particulièrement, s'empresse de recueillir » quelque chose qui lui ait appartenu. On ne » trouva point chez lui d'argent comptant; les » pertes et les grandes dépenses, que lui avait ss causées le voisinage des armées pendant les » trois dernières campagnes, sans qu'il eût rien » absolument retranché des aumônes qu'il fai-» sait aux couvents de cette ville, aux pauvres » ordinands de son séminaire, aux filles de la s charité, pour les pauvres malades, aux pa-» roisses qu'il visitait, aux étudiants de son » diocèse, qu'il entretenait dans les universités, » et à une multitude d'autres personnes, avaient » absolument épuisé ses revenus. Il n'a rien » laissé à sa famille du prix de son mobilier, ni » des arrérages, qui sont dus par ses fermiers; » il institue par son testament, M. l'abbé de » Beaumont son neveu, son héritier universel, » pour exécuter ses pieuses intentions, dont il s a fait connaître le secret à lui seul, et M. » l'abbé de Beaumont continue jusqu'à l'ar-» rivée du successeur, les mêmes aumônes que » M. l'archevêque faisait aux pauvres.

» Voilà ce que j'ai remarqué des dispositions » de notre saint archevêque, les derniers jours » de sa vie. MM. ses neveux et les autres pers sonnes, qui ne l'out presque point quitté s pendant sa maladie, aurout pu remarquer s d'autres circonstances qui m'out échappé,

» ou que je ne me rappelle pas en ce moment.

» Je ne puis qu'être vivement touche de n'votre souveair dans cette triste occasion; so quoique je perde mon bienfaiteur, mon mates tre, et j'ose dire, mon père; je suis pourtant si heaucoup plus sensible à la perte que l'église so fait en lui du plus pieux, du plus zélé et du se plus savant défenseur de la foi; de celle que se fait ce diocèse et notre séminaire en particu-ser, dont il allait commencer les bâtiments, se pour l'unir ensuite à Saint-Sulpide. Le suc-se cesseur pourra-t il contintier cet ouvrage si se tile, si nécessaire? Le voudra t-il; pries pour se ce diocèse et pour nous ».

La lettre que dicta Fénélon, imptédiatement après avoir reçu l'extrême oncien, et que l'auteur du cotte relation avait en ordre de faire partir aussitét qu'il aurait les yeux fermés, fit la plus grande sensation, lorsqu'elle fut devenue publique. Elle attestait les véritables sentments de Fénélon dans un môment, où aucuné considération humaine ne pouvait plus influer sur son langage ou sur ses dispositions.

C'est en pariant de cette lettre, que M. de Saint-Simon, témoin de l'effet qu'elle avait produit à la ville et à la cour, a dit:

» Dans cet état (1), Fénélon écrivit au roi » une lettre sur le spirituel de son diocèse, qui » ne disait pas un mot sur lui-même, qui n'a-» vait rien que de touchant, et qui ne convînt » au lit de la mort à un grand évêque ».

Elle était adressée au père le Tellier, et conçue en ces termes:

« Je viens de recevoir l'extrême-onction. Leure de Réndon mous set dans cet état, mon révérend père, où rant à Louis » je me prépare à aller paraître devant Dieu, » que je vous prie instamment de représenter » au roi mes véritables sentiments.

» Je n'ai jamais eu que docilité pour l'église » et qu'horreur des nouveautés qu'on m'a im-» putées. J'ai reçu la condamnation de mon » livre avec la simplicité la plus absolue.

s Je n'ai jamais été un seul moment en ma s vie, sans avoir pour la personne du roi la plus s vive reconnaissance, le zèle le plus ingénu, s le plus profond respect et l'attachement le s plus inviolable.

» Je prends la liberté de demander à sa ma» jesté deux grâces, qui ne regardent ni ma
» personne, ni aucun des miens.

» La première, est qu'il ait la bonté de me » donner un successeur pieux, régulier, bon

<sup>(1)</sup> Mémoires de St.-Simon.

450 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

not ferme contre le jansénisme, lequel est pronot digieusement accrédité sur cette frontière.

» L'autre grâce est qu'il ait la bonté d'ache
» ver avec mon successeur ce qui n'a pû être

» achevé avec moi pour messieurs de Saint
» Sulpice. Je dois à sa majesté le secours que je

» reçois d'eux. On ne peut rien de plus aposto
» lique et de plus vénérable. Si sa majesté veut

» bien faire entendre à mon successeur, qu'il

» vaut mieux qu'il conclue avec ces messieurs

» ce qui est déjà si avancé, la chose sera bien
» tôt finie.

» Je souhaite à sa majesté une longue vie, » dont l'église, aussi bien que l'état, ont infini-» ment besoin. Si je puis aller voir Dieu, je lui » demanderai souvent ces grâces. Vous savez, » mon révérend père, avec quelle vénération..»

Signé Fr. archev. de Cambrai.

▲ Cambrai, ce 6 janvier 1715.

Nous ignorons quelle impression cette lettre fit sur Louis XIV, lorsque le père le Tellier la mit sous ses yeux. Elle dut sans doute lui inspirer quelque regret du long et profond ressentiment qu'il avait conservé contre un évêque, dont les dernières paroles exprimaient avec tant de vérité la reconnaissance, l'attachement et la fidélité. Nous avons déjà fait connaître que

nous ajoutions peu de foi au propos qu'on? prête à ce prince, qui, dit-on, en apprenant la mort de Fénélon, s'écria avec amertume: « Il » nous manque bien au besoin ». Nous n'en trouvons aucune trace dans les nombreux manuscrits que nous avons parcourus, et il est peu vraisemblable, qu'un témoignage si honorable, quoique bien tardif, du repentir de Louis XIV, n'eût pas été consigné dans quelques-unes des lettres, qui suivirent la mort de Fénélon. M. de Saint-Simon, qui recueillait avec tant de soin et d'avidité tout ce qui se passait et tout ce qui se disait à la cour, n'aurait pas négligé de rappeler une parole aussi remar. quable dans les détails si intéressants qu'il nous a laissés sur Fénélon. Il est vrai qu'il paraît croire que l'archevêque de Cambrai serait 1 revenu à la cour et aux affaires, si sa carrière eût été un peu plus longue. Mais il fait entièrement dépendre ses conjectures sur ce retour, de la supposition que Fénélon survêcut à Louis XIV; tant il était éloigné de présumer que ce monarque pensat lui-même à le rapprocher de sa personne. M. de Saint-Simon croyait seulement entrevoir que le duc d'Orléans, prévenu favorablement pour l'archevêque de Cambrai, par l'estime et le goût qu'il avait pour ses vertus et son esprit, et fidèle à la mémoire des

## 452. HISTOIRE DE FÉNÉLON.

services que lui avaient rendus MM. de Beauvilliers et de Chevreuse auprès du duc de Bourgogne, dans les temps les plus difficiles de sa vie, mettrait une espèce d'amour-propre à honorer les prémices de son administration, en appellant auprès de lui un prélat aussi généralement estimé. Le marquis de Fénélon est le premier qui ait consigné ces paroles vraies ou fausses de Louis XIV, dans le précis de la vie de son oncle, qu'il fit imprimer en 1734. M. Ramsai lui-même n'en parle point dans la vie de l'archevêque de Cambrai, qu'il avait publiée dès 1723, et qu'il n'écrivit que sur les mémoires que la famille lui avait fournis (1). On observa même avec peine, que Louis XIV ne donna pas après la mort de Fénélon, le plus faible témoignage d'intérêt à ses neveux. Les principes austères de leur oncle ne lui avaient pas permis de les appeler par son testament à partager les

<sup>(1)</sup> Cependant les règles de la critique nous obligent d'observer que le témoignage d'un homme aussi véridique que le marquis de Fénélon offre une autorité positive, qui doit au moins balancer les conjectures plus ou moins raisonnables que nous avons exposées. D'ailleurs Louis XIV a pu très bien penser et dire, dans la crise où étaient alors les affaires ecclésiastiques, que l'archevêque de Cambrai manquait bien au besoin, sans être dans la disposition de le rappeler à la cour, ni de lui rendre sa confiance.

faibles débris d'une succession ecclésiastique, et il avait la douleur de les laisser dans un état de gêne peu assorti à l'illustration de leur naissance, et à l'éclat qu'il avait ajouté lui-même à son nom.

Quant à madame de Maintenon, nous voyons seulement que madame de Caylus, toujours franche et vraie dans tous ses sentiments, s'empressa de l'instruire avec une vive et touchante émotion de la première nouvelle de la maladie et du danger de Fénélon: « M. de Gambrai est ss bien mal, écrivit madame de Caylus à ma-» dame de Maintenon, je suis assurée qu'on ss prie bien Dieu pour lui à Saint-Cyr, et que y vous ne vous y oubliez pas y. Nous n'avons point la réponse de madame de Maintenon à cette lettre; mais il est bien difficile de croire qu'elle ait été entièrement indifférente à un évènement qui lui rappelait tant de souvenirs; qui avaient dû laisser des traces si profondes et si durables dans sa pensée. La mort de Fénélon devait au moins renouveler en elle la mémoire de leurs amis communs, qui venaient de disparaître successivement à ses yeux, et qui avaient long-temps et exclusivement formé la société intime, dans laquellé elle avait passé les premières années de sa faveur. Un retour involontaire sur elle-même pouvait

## 454 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

en même temps l'avertir qu'elle approchait de ce terme redoutable, où toutes les petites passions qui ont agité la vie, paraissent mériter bien peu d'intérêt.

Fénélon, pendant sa dernière maladie, ne fit qu'un codicile pour substituer l'abbé de Fénélon, son petit neveu, en qualité d'exécuteur testamentaire à l'abbé de Langeron, à qui il avait confié cette fonction par son testament. Ce testament était, du 5 mai 1705, et l'abbé de Langeron était mort au mois de novembre 1710.

Nous croyons devoir en rapporter les dispositions les plus importantes; elles montrent toute son ame et tous ses principes. On y observe sa constante occupation à justifier la pureté de ses intentions, et à constater toute l'étendue de sa soumission sans bornes au jugement prononcé contre son livre. Ce testament porte d'ailleurs un caractère de modestie et de simplicité, qui fait encore mieux connaître l'âme de Fénélon, que tant d'ouvrages qui ont honoré sa mémoire. Ses réflexions sur la modestie, qui doit accompagner les funérailles des évêques; ses maximes sur l'emploi des biens ecclésiastiques; la tendre affection avec laquelle il s'exprime sur l'abbé de Langeron et sur les amis vertueux, qui préférèrent la gloire de partager ses malheurs et sa disgrace, à tous

les avantages de la fortune et de l'ambition, ajoutent je ne sais quelle onction à l'intérêt qu'inspirent toujours les dernières paroles des mourants. C'est la voix de la religion, de la vertu et de l'amitié, qui se fait entendre du fond du tombeau, pour parler à tous les cœurs sensibles et religieux.

« Quoique ma santé soit en l'état où elle est de Fénélon, son d'ordinaire, je dois me préparer à la mort. du 5 mai sont cette vue que je fais et que j'écris de ma propre main le présent testament, résonquant et annullant par celui-ci tout autre sont testament antérieur ».

#### Iª.

"Je déclare que je veux mourir entre les 
"bras de l'église catholique, apostolique et ro"maine ma mère. Dieu, qui lit dans les cœurs 
"et qui me jugera, sait qu'il n'y a eu aucun 
"moment de ma vie, où je n'aie conservé pour 
"elle une soumission et une docilité de petit 
"enfant, et que je n'ai jamais eu aucune des 
"erreurs qu'on a voulu m'imputer; quand j'é"crivis le livre intitulé: Explication des 
"maximes des saints, je ne songeais qu'à sé"parer les véritables expériences des saints, 
"approuvés de toute l'église, d'avec les illusions 
"des faux mystiques, pour justifier les unes et

s pour rejeter les autres. Je ne sis cet ouvrage s que par le conseil des personnes les plus op-» posées à l'illusion, et je ne le fis imprimer » qu'après qu'ils l'eurent examiné. Comme cet mouvrage fut imprimé en mon absence, on y » mit les termes de trouble involontaire, par » rapport à Jésus-Christ, lesquels n'étaient s point dans le corps de mon texte original, » comme certains témoins oculaires d'un très s grand mérite l'ont certifié, et qui avaient été mis à la marge, seulement pour marquer une » petite addition, qu'on me conseillait de faire s en cet endroit-là, pour une plus grande pré-» caution. D'ailleurs, il me semblait, sur l'avis » des examinateurs, que les correctifs inculs qués dans toutes les pages de ce petit livre, » écartaient avec évidence tous les sens faux ou ss dangereux. C'est suivant ces correctifs, que » j'ai voulu soutenir et justifier ce livre, penss dant qu'il m'a été libre de le faire; mais je » n'ai jamais voulu favoriser aucune des erreurs » en question, ni flatter aucune personne, que ss je connusse en être prévenue. Dès que le ss pape Innocent XII a condamné cet ou-» vrage, j'ai adhéré à ce jugement du fond de n mon cœur et sans restriction, comme j'ass vais d'abord promis de le faire. Depuis la ss moment de la condamnation, ie n'ai inmais

s dit un seul mot pour justisier ce livre. Je n'ai songé à ceux qui l'avaient attaqué, que pour prier avec un zèle sincère pour eux, et pue pour demeurer uni à eux dans la chant rité fraternelle s.

#### II.

"Je soumets à l'église universelle et au siège

papostolique tous les écrits que j'ai faits, et

j'y condamne tout ce qui pourrait m'avoir

échappé au-delà des véritables bornes. Mais

on ne doit m'attribuer aucun des écrits que

l'on pourrait faire imprimer sous mon nom;

je ne reconnais que ceux qui auront été im
primés par mes soins, et reconnus par moi

pendant ma vie. Les autres pourraient, ou

n'être pas de moi, ou m'être attribués sans

fondement, ou être mêlés avec d'autres écrits

étrangers, ou être altérés par des copistes.

» A Dieu ne plaise que je prenne ces précau-» tions par une vaine délicatesse pour ma per-» sonne. Je crois seulement devoir au caractère » épiscopal, dont Dieu a permis que je fusse » honoré, qu'on ne m'impute aucune erreur » contre la foi, ni aucun ouvrage suspect».

Le troisième article ne renferme que des legs et des récompenses à ses domestiques.

#### IV.

« Je souhaite que mon enterrement se fasse » dans l'église métropolitaine de Cambrai (1), » en la manière la plus simple, et avec le moins » de dépense qu'il se pourra. Ce n'est point un » discours modeste que je fasse ici pour la » forme; c'est que je crois que les fonds qu'on » pourrait employer à des funérailles moins » simples, doivent être réservés pour des usa-» ges plus utiles, et que la modestie des funé-» railles des évêques doit apprendre aux » laïques à modérer les vaines dépenses qu'on » fait, dans les leurs ».

#### V.

« Je nomme et constitue pour mon héritier » miversel, Léon de Beaumont mon neveu, » fils d'une de mes sœurs, en qui j'ai recomm » dès son enfance des sentiments dignes d'une » singulière amitié, et qui n'a jamais cessé pen-» dant tant d'années, d'être pour moi, comme » le meilleur des fils pour son père. Je ne lui » marque rien, et je laisse tout à sa dévotion,

<sup>(1)</sup> Voyez les Pièces justificatives du livre huitième, u<sup>61</sup>. Il et III.

s parce que je suis pleinement persuadé qu'il s fera, de concert avec mes deux exécuteurs testamentaires, le meilleur usage qu'il pourra de ce qu'il trouvera de liquide dans ma suc- cession ».

#### VI.

"Je nomme pour exécuteurs du présent tes"tament, M. l'abbé de Chanterac mon parent,
"qui a été mon conseil dans ce diocèse, qui
"m'a témoigné une amitié à toute épreuve, et
"pour qui j'ai une grande vénération. Je dé"momme aussi M. l'abbé de Langeron, ami
"précieux, que Dieu m'a donné dès notre pre"mière jeunesse, et qui a fait une dés plus
"grandes consolations de ma vie. J'espère que
"ces deux amis, si chrétiens, ne refuseront
"pas leurs soins et leurs conseils à mon hé"ritier".

### VIL

« Quoique j'aime tendrement ma famille, et » que je n'oublie pas le mauvais état de ses af-» faires, je ne crois pourtant pas lui devoir » laisser ma succession. Les biens ecclésiasti-» ques ne sont pas destinés aux besoins des fa-» milles, et ils ne doivent point sortir des mains » des personnes attachées à l'église. J'espère » que Dieu bénira les deux neveux que j'ai HISTOIRE DE FÉNÉLON.

» élevés auprès de moi, et que j'aime avec ten-» dresse, à cause des principes de probité et de » religion dans lesquels ils me paraissent s'afy fermir y.

Signé Fr., archev. duc de Cambrai.

Fait à Cambrai, le 5 mai 1705.

Regrets uni-

La mort de Fénélon excita des regrets sinversels de la cères et universels dans toute l'étendue des Pays-Bas; et malgré les combats des partis, qui divisaient l'église, tous les cœurs se réunirent pour déplorer la mort d'un évêque, qui avait conquis le respect, l'estime et l'affection de ses. adversaires mêmes. Nous avons déjà dit que malgré son opposition à la doctrine des jansénistes, et quoiqu'il l'eût combattue avec éclat par de nombreux écrits, il avait toujours detourné de dessus leurs têtes les coups de l'autorité, et les avait préservés par son zèle même des dangers personnels auxquels ils auraient pû être exposés (1). Bien loin de porter atteinte à l'amour général que tous portaient à Fénélon, ils furent d'autant plus affligés de sa perte, qu'ils ignoraient quelles seraient à leux égard les dispositions de son successeur, et

<sup>(1)</sup> Mémoires du duc de St.-Simon,

qu'ils ne pouvaient guère, dans les circonstances où ils se trouvaient, en attendre un traitement aussi favorable.

· Quant aux amis de Fénélon, on n'a pas besoin de dire, qu'ils tombèrent dans l'abîme de l'affliction la plus amère (1).

Lorsque la nouvelle de sa mort parvint dans les pays étrangers, elle y fut peut-être plus vivement ressentie, qu'en France même, où tous les esprits étaient aigris et divisés; où une paix récente laissait encore subsister les charges et les calamités d'une guerre malheureuse; où tous les corps étaient impatients du joug de l'autorité; et où l'amour du changement tournait toutes les pensées et toutes les espérances vers un nouvel ordre de choses. Mais dans tout le reste de l'Europe, on ne fut frappé que de la perte d'un homme qui avait illustré son siècle par un grand caractère, des vertus éclátantes et des ouvrages qui dureront antant que la langue dans laquelle ils furent écrits. De tels hommes commençaient à devenir rares dans tous les pays, et le nom de Fénélon était peut-être le seul alors qui jouît de la vénération universelle.

Le pape, Clément XI, donna des larmes sincères à sa mort, et parut regretter de ne l'avoir Clément XI.

<sup>(1)</sup> Mémoires de St.-Simon.

point nommé cardinal, dans la crainte de déplaire à Louis XIV. C'était le vœu de son cœur, et il l'avait laissé entrevoir au célèbre cardinal. Quirini, dans un temps où il pouvait encore céder à son penchant. C'est le cardinal Quirini lui-même, qui a consigné ce sait dans ses écrits, en rendant compte d'une conversation qu'il avait eue avec Clément XI, avant qu'on eut appris à Rome que Fénélon n'existait plus. « Eos de doctriná et pietate Fenelonii sensus » è sanctissimo pectore deprompsit; unde ss facile mihi innotesceret cogitationem de » illo præsule ad cardinalatum evehendo pon-» tificià mente jam repositam manere (1) ».

Lettre de J.-B. Rousseau

Jean-Baptiste Rousseau, alors retiré dans les de Fénélon. Pays étrangers, fut témoin des regrets qu'on donnait partout à la mémoire de Fénélon. Il écrivait à un protestant distingué par des ouvrages estimables (2), « les grands talents sont » de tous les pays et de toutes les communions, » et je ne suis point surpris de vous voir si tou-» ché de la perte que l'église et la république » des lettres ont faite en la persoune de M. l'ars chevêque de Cambrai. Dans un siècle où le » mérite véritable est si rare, il n'y a point » d'honnête homme qui ne doive regretter un

<sup>(1)</sup> Quirini, Commentaire histor., 2°-partie, liv. 1, ch. 4.

<sup>(2)</sup> M. Crousat.

» si vèritablement grand personnage. Sa répu-» tation vivra autant qu'il y aura sur la terre » des hommes sensibles au vrai mérite et à la » vraie vertu; et soit dit à la honte de notre na-» tion, peut-être sera-ce chez nous que sa mort » sera le moits pleurée ».

Il parut si difficile de donner à Fénélon un successeur digne de le remplacer, que Louis XIV, qui lui survécut huit mois, mourut sans avoir nommé à l'archevêché de Cambrai.

"Ce prélat, dit M. de Saint-Simon, était un de la figure se grand homme, maigre, bien fait, avec un de l'éspeiden. Mémoires de se grand nez, des yeux, dont le feu et l'esprit St-Simon. sortaient comme un torrent, et une physio-se pomie, telle que je n'en ai vue qui y ressem-se plat, et qui ne pouvait s'oublier, quand on se l'aurait vue qu'une fois.

» Elle rassemblait tout, et les contraires ne » s'y combattaient point; elle avait de la gra-» vité et de l'agrément, du sérieux et de la » gaîté; elle sentait également le docteur, l'é-» vêque et le grand-seigneur. Tout ce qui y sur-» nageait, ainsi que dans toute sa personne, » c'était la finesse, l'esprit, les grâces, la dé-» cence, et surtout la noblesse. Il fallait faire » effort pour cesser de le regarder; tous ses » portraits sont parlants, sans toutefois avoir » pu attraper la justesse de l'harmonie, qui frap-» pait dans l'original, et la délicatesse de cha-

## 464 HISTOIRE DE FÉNÉLON.

» que caractère, que ce visage rassemblait; ses » manières y répondaient dans la même propor- 
» tion, avec une aisance, qui en donnait aux 
» autres, et cet air et ce bon goût, qu'on ne 
» tient que de l'usage de la meilleure compa- 
» gnie et du grand monde, qui se trouvait ré- 
» pandu de soi-même dans toutes ses conver- 
» sations ».

Fénélon n'était agé que de soixante-quatre ans et cinq mois; mais un travail continuel dans tous les genres, et qui employait tous ses jours et la plus grande partie de ses nuits; une sobriété portée peut-être à l'excès; les grandes traverses, qui avaient agité sa vie, et surtout la douleur d'avoir perdu en un petit nombre d'années tous ses amis les plus chers, avaient entièrement détruit sa santé.

M. de Saint-Simon, ami et confident du duc d'Orléans, et à portée d'être instruit de ses dispositions les plus secrètes, ne paraît pas douter que ce prince, à son avènement à la régence, n'eût rappelé Fénélon à la cour, pour occuper les premières places. Mais ce fut sans doute par une sage disposition de la providence, que Fénélon fut dispensé du danger de refuser, ou de la honte d'accepter la confiance et la faveur d'un prince, qui professait le mépris de la religion et de la morale. Comment un évêque du caractère et de la piété de Fénélon ne se serait-

il pas trouvé déplacé dans une cour, où l'on s'était affranchi de tout respect pour les mœurs et les bienséances. Comment Fénélon aurait-il pu se flatter de fixer par l'ascendant de sa vertu: un prince, dont les grandes qualités étaient effacées par la plus honteuse faiblesse, et qui s'était laissé dominer par un ministre, dont la fortune a été un des grands scandales de l'histoire. On vit sous cette même régence le chancelier d'Aguesseau compromettre sa réputation et sa dignité dans cette cour si peu digne de lui; il fallut qu'il survécut trente ans à cette courte éclipse de sa vertu, pour en recouvrer tout l'éclat.

Et quelle différence entre les fonctions purement politiques du chancelier d'Aguesseau, et les devoirs sacrés qu'un évêque tel que Fénélon aurait eu à remplir dans un temps, où l'église était menacée d'un schisme, et l'état d'un bouleversement total; où une politique coupable signait des traités qui préparaient une guerre civile à la France; où chaque jour voyait éclore des lois qui portaient le deuil, la douleur et la ruine dans toutes les familles; où l'on aurait peut-être proposé à Fénélon d'attacher son nom à une déclaration de guerre contre le roi d'Espagne son élève.

Ah! que les amis de la vertu et de la mémoire de Fénélon ne regrettent point pour lui une mort peut-être prématurée. Elle lui à épargné la douleur d'avoir vu cette époque de
licence et de désordre, qui a dénaturé le caractère national, et dont notre génération a si
cruellement expié les excès. Fénélon a asses
véen pour sa renommée et pour son bonheur;
avec Fénélon s'éteignit un siècle de grandeur et
de gloire.

FIN DU HUITIÈME ET DERNIER LIVAL

## PIÈCES JUSTIFICATIVES

## DU LIVRE SEPTIÈME.

#### No. Ier.

Le vidame d'Amiens, depuis duc et maréchal de Chaulnes, faisait, comme le duc de Chevreuse son père, profession de la plus haute piété et de la plus tendre vénération pour l'archevêque de Cambrai. Nous avons parmi nos manuscrits un grand nombre de lettres de la main de Fénélon, adressées au vidame d'Amiens. Elles annoncent ces sentiments de piété et de perfection chrétienne, qui unissaient tous les amis de l'archevêque de Cambrai, et les portaient à le regarder comme leur guide, leur conseil et leur oracle dans tout ce qui pouvait intéresser la religion, la conscience, la morale et même le bonbenr intérieur deleurs familles. Le vidame d'Amiens épousa le 21 juillet 1704. Marie-Anne de Beaumanoir-de-Lavardin. Ce fut à cette occasion que le duc de Chevreuse crut devoir consulter Fénélon, et lui demander quelques règles de conduite dans les nouveaux rapports, que cet évènement allait lui donner avec sa belle-sille. Nous avons la réponse de Fénélon; on y remarquera, comment toujours sidèle à son caractère et à ses principes, il savait observer dans toutes les circonstances et sur tous les objets cette sage mesure, qui se montre également éloignée de l'exoès de la sévérité et de l'excès du relâchement.

# Lettre de Fénélon au duc de Chevreuse, 13 janvier 1705 (manuscrits).

« Je ne crois pas, mon bon duc, que vous deviez examiner » la question qui regarde madame la Vidame, du côté d'un cas » de conscience à décider pour vous. Quoiqu'elle soit fort jeune » et dépendante de vous, il est néanmoins vrai qu'une des plus » importantes parties de son éducation est de lui donner peu » à peu, insensiblement, la liberté qu'elle ne devra avoir tout » entière qu'à un certain âge. La liberté qu'on donne tout à » coup sans mesure à une personne qui a été long-temps gênée, » lui donne un goût effréné d'être libre, et la jette presque tou-# jours dans l'excès. Lorsqu'une personne doit être bientôt sur » sa foi, il faut la faire passer de la dépendance où elle est, à » cette liberté par un changement qui soit presqu'imperceptible, » comme les nuances des couleurs. La sujétion révolte; la liberté flatte et éblouit. Il faut faire faire peu à peu à une jeune -» personne des expériences modérées de sa liberté, qui lui sassent sentir que sa liberté n'est point tout ce qu'elle s'imagine, » et qu'il y a une illusion ridicule dans le plaisir qu'on se promet 🛪 à en abuser. Je voudrais donc commencer de bonne heure à ' » traiter madame la Vidame en grande personne, qu'on accou-» tome à se gouverner, et à n'en abuser pas. Ne lui décidez » point qu'elle ira à l'opéra et à la comédie, et ne vous chargez » jamais de ce cas de conscience qu'elle traitera avec son conses-· » seur. Mais laissez entrer un peu d'opéra et de comédie de . » temps en temps dans l'étendue de la liberté que vous lui lais-» serez. Permettez-lui d'aller avcc madame de..... ou avec » d'autres personnes qui lui conviennent, et qui la meneront » peut-être quelquesois aux spectacles; ne saites point semblant » de l'ignorer; ne déclarez point que vous l'approuvez; mais » sans affectation, laissez ces choses dans le train de demi-liberté » où vous commencerez à la mettre. Si elle vous en parle, ne » vous effarouchez de rien, et n'autorisez rien; mais renvoyez-» la à un bon confesseur qui ne soit ni relâché nì rigoureux. » Elle reconnaîtra tout ensemble votre piété serme et votre con-» descendance pour attendre qu'elle se désabuse. Voilà, mon » bon duc, ce qui me paraît ni charger votre conscience, ni » celle de notre bonne duchesse, et qui pourra toucher le cœur » de cette jeune personne. Vous verrez l'usage qu'elle sera de » cet échantillon de liberté, et vous vous réglerez pour la suite » sur cette expérience ».

### Nº. II.

Mémoires particuliers de Fénélon pour un plan de gouvernement, copié sur le manuscrit original écrit de sa main, sous la date de novembre 1711.

### Projet pour le présent.

La paix à faire. — Doit être achetée sans mesure. Arras et Cambrai très chers à la France.

Si par malheur extrême la paix était impossible à tout autre prix, il faudrait sacrifier ces places.

Si elle ne se fait pas, diligence pour être prêt à la fin de mars; fourrages, grains, voitures; point de rivières contre les ennemis.

Guerre à soutenir. — Choix de général qui ait l'estime et la consiance, qui sache saire une excellente désensive.

Point de nouveaux maréchaux de France; ils ne seraient ni plus habiles, ni plus autorisés, et ce serait une mortification pour les hons lieutenants-généraux.

pour les bons lieutenants-généraux. Choix d'un nombre médiocre de bons lieutenants-généraux unis au général.

Présence de la personne de M. le Dauphin, pernicieuse sans un général habile et zélé; un second général bien uni; lieutenants-généraux bien choisis; autorité pour décider d'abord; fermeté d'homme de cinquante ans.

Eviter bataille en convrant nos places, laissant même prendre les petites.

A toute extrémité bataille, au hasard d'être battu, pris, tué avec gloire.

Généraux. — Villeroi laborieux, avec de l'ordre et de la dignité;

Villars vif et peu aimé, par conséquent méprisé;

Harcourt malade, peu d'expérience, bon esprit;

Berwick arrangé, vigilent, timide au conseil, sec, roide » homme de bien;

Bezons irzesolu, horne, mais sense et honnête homme;

Officiers-généraux. — N'engager point tous les courtisans à continuer le service.

Dégoût, inapplication, maux qui en résultent. Exemples.

Bon traitement aux vieux officiers de réputation.

Goaseil de guerre réglé.

Officiers-généraux, bons à écouter, non toujours à croire. Beaucoup de très médiocres.

Conseil de guerre à la cour. — Composé de maréchaux de France, et autres gens expérimentés;

Qui sachent ce qu'un secrétaire d'état ne peut savoir;

Qui parlent librement sur les inconvénients et abus;

Qui forment des plans de campagne, de concert avec le général chargé de l'exécution;

Qui donnent leurs avis pendant la campagne;

Qui n'empêchent pourtant pas le général de décider, sans attendre leur avis, parce qu'il est capital de profiter du moment.

### No. III.

Suite des Mémoires particuliers de Fénélon.

Plan de réforme après la paix, novembre i 7 1 1, (manuscrits.)

Corps militaire. — Réduit à cent cinquante mille hommes.

Jamais de guerre générale contre l'Europe; rien à démêler avec les Anglais; facilité de paix avec les Hollandais; on aura facilement les uns contre les autres; alliance facile avec la moitié de l'Europe.

Peu de places. — Les ouvrages et les garnisons ruiment; elles tombent, dès qu'en manque d'argent, dès qu'il vient une guerre civile; la supériorité d'armée, qui est facile, fait tout.

Médiocre nombre de régiments. — Mais grands et bien disciplinés, sans aucune vénalité pour aucun prétexte; jamais donnés à des jeunes gens sans expérience, avec beaucoup de vieux officiers; ben traitement des soldats pour la solde, pour les vivres, pour les hôpitaux; élite d'hommes; bons appointements aux colonels, aux capitaines; ancienneté d'officier comptée pour rien, si elle est seule; ne point laisser vieiller dans le service ceux qu'on voit sans talents; avancer les hemmes d'un talent distingué.

Projet de réforme. --- Ecouter MM. les maréchaux d'Harcourt et de Tallard, et M. de Puységur.

Fortifications. — Par les soldats, par les paysans voisins, bornées à de médiocres garnisons.

Milicas par tout le roy aume. — Enrôlements très libres, avec certitude de congé après cinq ans. Jamais aucune amnistie; au lieu de l'hôtel des invalides, petite pension à chaque invalide dans son village.

# Nº. IV.

# Suite des Mémoires particuliers de Fénélon. Novembre 1711. Manuscrits.

# Ordre de dépense à la cour.

Retranchement de toutes les pensions de cour non néces-

Exclusion de toutes les femmes inutiles;

Modération dans les meubles, équipages, habits, tables;

Lois somptuaires comme lès Romains;

Renoncement aux bâtiments et jardins;

Diminution de presque tous les appointements;

Cessation de tous les doubles emplois;

Faire résider chacun dans sa fonction;

Supputation exacte des fonds pour la maison du roi;

Nulle augmentation sous aucun prétexte;

Retranchement de tous nouveaux ouvrages pour le roi;

Laisser fleurir les arts par les riches particuliers, par les étrangers;

Supputation exacte de tous les appointements des gouverneurs, lieutenants-généraux, des états-majors, des pensions inévitables, des gages d'offices, des parlements et autres cours.

Dettes. — Supputation exacte de toutes les dettes du roi; distinguant celles qui portent intérêt d'avec celles qui n'en doivent point porter; comptant avec chaque créancier, avec retranchement pour les usures énormes et évidentes, avec remise de beaucoup d'autres; avec réduction générale au dernier trente, avec exception de certains cas privilégiés; nettoyant chaque compte, s'il se peut; finissant par côte mal-taillée, si on ne peut voir clair,

Supputation du total des sonds nécessaires pour la maison du

roi et de la cour, de tous les appointements, gages et pensions nécessaires, de l'intérêt des dettes, de la subsistance de tout le corps militaire.

Comparaison exacte de cette dépense, avec le total des revenus qu'on peut tirer, en laissant rétablir l'agriculture, les arts utiles et le commerce.

# Nº. V.

# Suite des Mémoires particuliers de Fénélon.

Novembre 1711. Manuscrits.

#### Administration.

Etablissement d'assiettes, qui est une petite assemblée de chaque diocèse, comme en Languedoc, où est l'évêque avec les seigneurs du pays et le tiers-état, qui règle la levée des impôts suivant le cadastre qui est subordonné aux états de la province.

Etablissement d'états particuliers, dans toutes les provinces, comme en Languedoc; on n'y est pas moins soumis qu'ailleurs; on y est moins épuisé; composés des députés des trois états de chaque diocèse, avec pouvoir de policer, corriger, destiner les fonds; écouter les représentations des députés des assiettes, mesurer les impôts sur la richesse naturelle du pays, du commerce qui y fleurit.

Impôts. — Suppression de gabelle, grosses fermes; capitation et dîme royale. Suffisance des sommes que les états lèveraient pour payer leur part de la somme totale des charges de l'état. Ordre des états, toujours plus soulageant que celui des fermiers du roi ou traitants; sans l'inconvénient d'éterniser les impôts ruineux, de les rendre arbitraires; par exemple, impêt sur les états du pays, sur les sels, sans gabelle, plus de financiers.

### Nº. VI.

# Suite des Mémoires particuliers de Fénélon. Novembre 1711. Management.

# Etablissement d'états généraux.

Etats du royaume entier. — Seront paisibles et affectionnés, comme ceux de Languedoe, de Bretagne, de Bourgogne, de Provence, d'Artois.

Conduite réglée et uniforme, pourvu que le roi ne l'altère pas; députés intéressés par leurs biens, leurs espérances à contenter le roi; députés intéressés à ménager leur propre pays su leur bien se trouve, au lieu que les financiers ont intérêt de détruire pour s'enrichir.

Députés voient de près la nature des terres, le commerce de la province.

Composition. — De l'évêque de chaque diocèse.

D'un seigneur d'ancienne et haute noblesse, élu par les

D'un homme considérable du tiers-état, élu par le tiers-état. Election libre; nulle recommandation du roi, qui se tourne-

guit en ordre.

Nul député perpetuel, mais capable d'être continué.

Nul député ne recevra avancement du roi avant trois ans, après sa députation finie.

Supériorité des états généraux sur ceux des provinces. — Correction des choses faites par les états des provinces sur les phintes et preuves.

Révision générale des comptes des états particuliers pour sonds et charges ordinaires.

Délibération pour les fonds à lever par rapport aux charges extraordinaires.

le commerce, de correction des abus naissants.

Autorité des états généraux. — Pour s'assembler tous les trois aus en telle ville fixe, à moins que le roi n'en propose quelque autre.

Pour continuer les délibérations anssi long-temps qu'ils le jugeront nécessaire.

Par voie de représentation. — Pour étendre leurs délibérations sur toutes les matières de justice, de police, de finance, de guerre, d'alliances et négociations de paix, d'egriculture, de commerce.

Pour examiner le dénombrement de peuple suit en chaque assiette, revu par les états particuliers et rapporté aux états généraux, avec la description de chaque samille qui se ruine par sa faute, qui augmente par son travail, qui a tant et doit tant.

Pour punir les seigneurs violents.

Pour ne laisser aucune terre inculte, séprimer l'abus des grands parcs nouveaux, fixer le nombre d'arpente, a'il n'y a labour, l'abus des capitaineries dans les grands pays de chates, à cause de l'abondance des bêtes fauves, lièvres, qui gêtent les grains, vignes et prés.

Pour abolir tous privilégiés, toutes lettres d'état abusines, tout commerce d'argent sans marchandise, excepte les hanquiers nécessaires.

# No. VII.

Suite des Mémoires particuliers de Fénélon.

Novembre 1711. Manuscrits.

De la naplesse.

Nobiliaire. — Fait en chaque province sur une recherche rigoureuse.

No. VI.

Suite des Mémoires particulier

Novembre 1711. May

Etablissement d'éty

Etats du royaume entier.

nés, comme ceux de Languy

de Provence, d'Artois.

Conduite réglée et v

pas; députés intéres

contenter le roi; dé

sù leur bien se v

Députés w

aus dans les

apitaines.

Lobles choisis, gardes, gen-

Comp

. vénale; nobles préférés.

D'un as, gentilshommes ordinaires, tous nobles

Dellans ou gentilshommes de la chambre au lieu de si de chambre et huissiers; seulement valets ou garçons de chambre pour le grossier service; toutes autres charges plus considérables aux nobles vérifiés.

Soutien de la noblesse. — Toute maison aura un bien substitué à jamais, majorat comme en Espagne pour les maisons de haute noblesse. Le bien sera plus petit pour la noblesse médiocre.

Liberté de commercer en gros sans déroger.

Liberté d'entrer dans la magistrature.

Mésalliances défendues aux deux sexes.

Désense aux acquéreurs des terres des noms nobles de prendre ces noms du nom de familles de nobles subsistantes. blissements défendus, excepté les cas de services signa-

c.-Esprit pour les seules maisons distinguées par r ancienneté, sans origine connue.

bel pour honorer les services de la bonne

les militaires sans noblesse propor-

rtain nombre; ducs de haute duc non pair; cérémonial e pour en obtenir. On ne

.acomtes, barons, comme

ar les militaires.

Le chevalerie, avec des marques pour les lieu-Laux, maréchaux-de-camp, colonels.

.vilèges purement honorifiques.

La bâtardise. — La déshonorer, pour réprimer le vice et le scandale.

Oter aux enfants bâtards des rois le rang de princes; ils ne l'avaient point.

Oter à tous les autres le rang de gentilshommes, le nom et les armes.

Princes étrangers. — Laisser les rangs établis de longue main.

Retrancher tout ce qui paraît douteux et contesté.

Régler que chaque cadet n'aura les honneurs que quand le roi l'en jugera digne.

Ne donner point facilement à ces maisons charges, gouvernements, bénéfices.

Ils ne croiront jamais avoir d'autre souverain que l'aîné de leur maison.

Bouillon et Rohan, les aines ducs, les cadets cousins. Nulle autre famille, avec aucune distinction que celle de ducs.

# Nº. VIII.

Suite des Mémoires particuliers de Fénélon.

Novembre 1711. Manuscrits.

# Eglise.

Puissance temporelle. — Définition. Autorité coactive pour faire vivre les hommes en société avec subordination, justice et honnêteté de mœurs.

Exemples. Ainsi ont vécu les Grecs et les Romains.

Autorité temporelle complète dans ces exemples, sans aucune autorité pour la religion.

Puissance spirituelle. — Définition. Autorité non coactive pour enseigner la foi, administrer les sacrements, faire pratiquer les vertus évangéhiques par persuasion pour le salut éternel.

Exemple. Ancienne église jusqu'à Constantin.

Exemple. Eglise protestante en France. Elle saisait ses pasteurs; elle assemblait les sidèles; elle administrait, prêchait, décidait, corrigeait, excommuniait; elle saisait tout cela sans ausorité temporelle.

Exemples. Eglise catholique en Hollande, en Turquie.

Eglise permise et autorisée dans un pays y devrait être encore plus libre dans ses fonctions.

Nos rois laissaient les protestants en France libres pour dire et déposer leurs pasteurs; ils se contentaient d'envoyer des commissaires aux synodes.

Le sulten least les chrétiens libres pour effire et déposer leurs pasteurs.

Mettant l'église en France au même état, on aurait liberté qu'on n'a pas d'élire, déposer, assembler.

Protection du prince doit appuyer, faciliter, et non pas gêner ni assujétir.

Indépendance réciproque des deux puissances. — La temporelle vient de la communauté des hommes, qu'on nomme nation.

La spirituelle vient de Dieu par la mission de son fondateur et des apôtres.

La temporelle est en un sens plus ancienne; elle a reçu librement la spirituelle.

La spirituelle en un sens est aussi plus ancienne; le culte du créateur avant l'institution des lois humaines.

Les princes ne penvent rien sur les sonctions pastorales, qui consistent au droit de décider sur la soi, d'enseigner, d'admi-mistrer les sacrements, de saire les pasteurs, d'excommunier.

Les pasteurs ne peuvent contraindre pour la police temporelle.

Les deux puissances se prétent un mutuel secours.

Le prince punit les novateurs contre l'église.

L'église affermit le prince, en exhortant les sujets, en exhortant les rebelles.

Les deux puissances séparées pendant trois cents ans de persécution.

Unies et de concert, mais non confondues, depuis la paix.

Elles doivent demeurer distinctes et libres de part et d'autre dans ce concert.

Le prince est laïque; il est soumis aux pasteurs pour le spirituel, comme le dernier laïc, s'il veut être chrétien.

Les pasteurs sont soumis au prince pour le temporel, comme les derniers sujets; ils doivent l'exemple.

Donc l'église peut excommunier le prince, et le prince peut seire mourir le pasteur.

Chacun doit user de ce droit seulement à toute extrémité, mais c'est un vrai droit.

Eglise mère des rois. — Elle affermit leur autorité en liant les hommes par la conscience.

Elle dirige les peuples pour élire des rois selon Dieu.

Elle travaille, à unir les rois entre eux.

Mais elle n'a aucun droit d'établir, de déposer les rois. L'écriture ne le dit point; elle marque seulement soumission volontaire pour le spirituel.

. Rois protecteurs des canons. — Protection ne dit ni décision, ni autorité sur l'église.

C'est appui pour elle contre ses ennemis, contre ses enfants rebelles.

Protection est secours pour suivre ses décisions et non pour les prévenir. Nul jugement, nulle autorité.

Comme le prince est le maître pour le temporel, comme s'il n'y avait point d'église, l'église est maîtresse pour le spirituel, comme s'il n'y avait point de prince.

Le prince ne sait qu'obéir en protégeant les décisions.

Le prince n'est évéque du dehors qu'en ce qu'il fait exécuter extérieurement la police réglée par l'église.

Qui dit simple protecteur des canons, dit un homme qui ne fait jamais aucun canon ou règle, mais qui les fait exécuter quand l'église les a faits.

De là il s'ensuit que le prince ne devrait jamais dire en ce genre: voulons, enjoignons, ordonnons.

Nota. Ce n'est que depuis François Ier, que ces expressions ont passé dans les édits, déclarations et ordonnances.

Mélange des deux puissances. — Assemblées mixtes. Conciles où les princes et ambassadeurs étaient avec les évêques. Conciles particuliers de Charlemagne, capitulaires, règles de discipline ecclésiastique, de police séculière.

Chrétienté, devenue comme une république chrétienne,

dont le pape chait le chef. Exemples : Amphychions, provinces unies.

Pape devent souverain. Comonnes, fless du St.-Siège.

Race royale. — Religion chrétienne et catholique, moins ancienne que l'état; reçue librement dans l'état, mais plus ancienne que race royale, qui a reçu et autorisé race royale. Exemples : Pepin, Hugues Capet.

Reste ou image d'élection. Rois sacrés du vivant de leurs pères jusqu'à St. Louis.

Le sacre consommait tout, parce que le peuple ne voulait qu'un roi chrétien et catholique.

Exemples de rois hérétiques. — Contrat et serment dont la formule reste encore.

De Pierre-le-Cruel.

De Jcan-sans-Terre.

De l'empereur Henri IV.

De Frédéric II.

Du comte de Toulouse Albigeois.

De Henri IV, roi de France.

Des Grecs en Italie du temps de Grégoire II.

Rome. — Centre d'unité, chef d'institution divine pour confirmer ses frères tous les jours jusqu'à la consommation.

Il sant être tous les jours dans la communion de ce siège principalement pour la foi.

La personne du pape, de l'aveu des ultramontains, peut devenir hérétique; alors n'est point pape.

Présidence au concile de Nicée par Osius, évêque de Cordous, un nom du pape: légats aux autres conciles.

Nécessité d'un centre d'unité, indépendant des princes parti-

Les ecclésiastiques deivent contribuer aux charges de l'état pour leurs revenus.

Libertés gallicanes sur le spirituel. — Rome a usé d'un pouvoir arbitraire qui troublait l'ordre des églises particulières par les expectatives, par les appellations frivoles, par les taxes odieuses, par les dispenses abusives.

Il faut avouer que ces entreprises sont fort diminuées.

Maintenant les entreprises viennent de la puissance séculière, non de celle de Rome. Le roi dans la pratique est plus chef de l'église que le pape en France.

Libertés à l'égard du pape, servitudes envers le roi.

Autorité du roi sur l'église dévolue aux juges laïques. Les laïques dominent les évêques. Tiers-état domine présentement les seigneurs.

Abus énormes de l'appel comme d'abus des cas royaux à réformer.

Abus de ne souffrir les conciles provinciaux; les nationaux dangereux.

Abus de vouloir que les laïques demandent et examinent les bulles sur la foi.

Autrefois l'église, sous prétexte du serment des contrats, jugeait de tout; aujourd'hui les laïques, sous prétexte de possessoire, jugent de tout.

La règle serait que les évêques de France se maintinssent dans leurs usages canoniques; que le roi les protégeat pour s'y maintenir canoniquement selon leur désir.

Libertés de l'église gallicane sur le temporel. — Liberté pleine pour le pur temporel à l'égard du pape, pour le roi et peuple, pour le clergé même.

Droit du roi pour rejeter les bulles qui usurperaient le temporel.

Moyens de réforme à procurer. — Mettre quelques évêques pieux, savants, modérés dans le conseil, non pour la forme, mais pour toute affaire mixte.

Se souvenir qu'ils sont tout naturellement les premiers seigneurs et conseillers-d'état.

Faire un bureau de magistrats laics et pieux et de bons évêques, pour sixer l'appel comme d'abus.

Faire cesser toutes les exemptions de chapitres et de monastères non congrégés.

Poursuivre la réforme ou suppression des ordres peu édifiants. Exemples : Clugny, Cordeliers.

Laisser aux évêques, sauf l'appel simple, liberté sur leur procédure, pour visiter, corriger, interdire, destituer tous curés et autres ecclésiastiques.

Laisser aux évêques liberté de juger eux-mêmes dans leurs bfficialités.

Ne nommer au pape pour le cardinalat que des hommes doctes et pieux.

Leur laisser dans les conclaves entière liberté de suivre leur serment pour le plus digne.

Demander nonces savants et zélés, point politiques ni profines.

. Avoir un conseil de conscience pour choisir des évêques pieux et capables; le composer; non par les places, mais par le mérite.

# No. IX.

mandanis

Suite des Mémoires particuliers de Fénélon:

Novembre 1711. Manuscrits.

### De la justice:

Chancelier. — Doit veiller sur tous les tribunaux et régler leurs bornes entre eux.

Doit savoir les talents et la réputation de chaque magistrat principal des provinces.

Procurer à chacun de l'avancement selon au talents, sa vertu, ses services.

Faire quitter leurs charges à ceux qui les exercent mal.

Conseil. — Composé, non de maîtres de requêtes, introduits sans mérite pour de l'argent, mais de gens choisis gratis dans tous les tubunaux du royaume.

Etabli pour redresser even le chancelier tons les juges insérieurs.

Conseillers-d'état envoyés de temps en temps dans les provinces pour réformer les alors.

Parlements. — Oter peu à peu la paulette; charges sort diminuées; charges à diminuer encore par résorme; laisser pour leur vie tous les juges intègres et suffisamment instruits; sains sucréder gratis leurs ensents digness attribution de gages honnétes sur les fonds publics. Exemples d'avancement pour ceux qui seront le micux.

Peu de lois. Lois qui évitent les difficultés sur les testaments, sur les contrats de mariage, sur les ventes et échanges, sur les emprisonnements et détrets; peu de dispositions libres.

Grand choix des premiers présidents, des procureurs-généraux, préférence des nobles aux roturiers à mérite égal pour les places de présidents et de conseillers, magistrats d'épée et avec l'épée, au lieu de robe, quand on pourra.

Bailliages.—Point de présidiaux; leurs droits attribués aux bailliages; rétablir le droit du bailli d'épée pour y exercer ses sonctions, lieutenant-général et criminel nobles, s'il se peut. Nombre de consoillers réglés, non sur l'argent qu'on veut tirer, mais selon le besoin réel du public. L'âge de quarante ans et au delà.

Nulle justice aux seigneurs particuliers, ni au roi dans les gillages de ses terres; leur conserver la justice de police; les honnours de paroisse, les droits de chasse, tout le reste induédiatement au bailliage voisin.

Conservation aux seigneurs de cortains droits sur leurs vassaux pour leurs fiefs, ainsi que de garde et de service militaire sur leurs paysans.

Régler les droits de chasse entre les seigneurs et les vassaux.

Bureaux pour la jurisprudence. — Assembler des jurisconsultes choisis pour corriger et reveir toutes les coutumes, pour abréger la procédure, pour retrancher les protureurs.

Compte rendu au chancelier par ce bureau dans le conseild'état. Examen à fond pour faire un bon code.

Suppression de tribuneux. -- Plus de grand conseil, plus de cour des aides, plus de trésoriers de France, plus d'élus.

Conseil-d'état où le roi est loujours présent.

Six autres conseils pour toutes les affaires du royaume. Nulles aurvivances de charges, de gouvernéments.

# No. X.

# Suite des Mémoires particuliers de Fénélon.

Novembre 1711. Manuscrits.

#### Du commerce.

Liberté. — Grand commerce de denrées bonnes et abondantes en France, ou des ouvrages faits par les bons ouvriers.

Commerce d'argent per usure, hors des banquiers nécessaires, sévèrement réprouvé.

Espèce de censure pour autoriser gain de vraie mercature, non gain d'usure; savoir les moyens dont chacun s'enrichit.

Délibérer sans les états généraux et particuliers s'il laut abandonner les droits d'entrée et de sortie du royanne.

La France assez riche si elle vend bien ses bleds, builes, vins, toiles.

Ce qu'elle achetera des Anglais et Hollandais sont épiceries et curiosités nullement comparables. Laisser liberté.

Règle constante et uniforme pour ne vexer ni chicaner jamais. les étrangers, pour leur faciliter achat à prix modéré.

Laisser aux Hollandais profit de leur austère frugalité et travail, du péril d'avoir peu de matelots dans leurs hâtiments, de leur bonne police pour s'unir dans le commerce, de l'abondance de leurs bâtiments pour le fret.

Bureau de commerçants que les états généraux et particuliers, aussi bien que le conseil du roi, consulteront sur toutes les dispositions générales.

Espèce de mont-de-piété pour oeux qui voudront commencer, et qui n'ont de quoi avancer.

Manufactures à établir pour faire mieux que les étrangers, sans exclusion de leurs ouvrages.

Arts à saire fleurir pour débiter, non au roi jusqu'à ce qu'il ait payé ses dettes, mais aux étrangers et riches Français.

Lois somptuaires pour chaque condition. On ruine les nobles, pour enrichir les marchands par le luxe; on corrompt par celuxe toute la nation dans ses mœurs. Ce luxe est plus pernicieux que le profit des modes n'est utile.

# No. XI.

Suite des Mémoires particuliers de Fénélop.

Novembre 1711. Manuscrite.

# He la marine.

Marine médiocre sans pousser à l'excès, proportionnée au besoin de l'état, à qui il ne convient pas seul des guerres parmer contre des puissances qui y mettent toutes leurs forces.

Régler le code des prises; commerce de port à port.

Permettre à tout étranger de venir habiter en France et y jouir de tous les privilèges des naturels et des regnicoles, en déclarant leur intention au greffe du bailliage royal sur le certificat de vie et de mœurs qu'il apporterait et le serment qu'il prêterait; le tout-sans frais.

Augmenter le nombre des gouvernements de provinces, en les fixant à une moindre étendue, sur laquelle un homme puisse veiller soigneusement avec le lieutenant-général et le lieutenant de roi. Vingt au moins en France serait la règlé du nombre dès états particuliers. Résidence des gouverneurs et officiers.

Point d'intendants; des missi dominici seulement de temps en temps.

# N°. XII.

Suite des Mémoires particuliers de Fénéton.

Da 15 mars 1712. Manuscrits.

Le roi. .

# ART. Ier.

Je crois qu'il est très important de redoubler, sans éclat etsens affectation, toutes les précautions pour sa nourriture, comme aussi pour celle du jeune prince qui reste.

#### ľk

H'est à désirer que tous les ministres se réunissent pour rendre sa majesté très facile à acheter très chèrement la paix; c'est l'unique moyen pour le débarrasser pour le reste de sa vie. et de la prolonger.

# I; I I.

Ils peuvent lui faire entendre que c'est ce qu'il doit à sa gloire et à sa conscience; il ne doit point s'exposer à laisser un petit enfant avec tout le royaume dans un si prochain péril.

#### IV.

On peut lui représenter l'extrémité où l'en se trouverait, s'il tombait dans un état de langueur où il se pourrait rien décider et où nul ministre n'oserait rien prendre sur sei.

### Ÿ.

On peut lui faire entrevoir le cas d'une hataille perdue et des ennemis entrant dans le cour du reyaume.

#### V I.

On peut lui laisser voir le cas où la France aurait le malheur de le perdre; alors on aurait tout à craindre du parti huguenot, des mécontents de divers états, des princes exclus de la régence, des dettes payées ou non payées, des troupes très nombreuses sans discipline; le remède est d'établir sans ausun retardement un conseil de régence, que tout le monde s'accoutume à respecter,

#### VII.

On peut lui représenter la consolation, la gloire, la confiance pour son salut, qu'il tirera d'une prompte paix si elle lui donne les moyens de commencer à faire sentir quelque soulagement à ses peuples, après les maux de fant de longues guerres.

### VIII.

Our point lui faire rémaidérer qu'il aura à fibbe au pliffet la réfertur de ses troupes, qui ne pourrait s'exécuter qu'avec un très grand péril dans le désorble d'une minorité.

### IX,

Il faut lui montrer combien il importe qu'il rétablisse au platôt quelque s'illé dans les finances, sans quoi on ne peut espérer aucune réspiration des peuples, avant les troubles il une minorité; pendant une régence, un prince, qui voidini breiller

l'état, aurait un moyen facile d'y réussir. Si le conseil de régence paye les dettes, il ne saurait soulager les peuples, et les peuples accablés ne continueront point à porter ce joug accablant, quand ils verront un prince qui leur offrira sa protection contre ce conseil; si au contraire le conseil retranche ou suspend le paiement des dettes pour soulager les peuples, les rentiers qui sont en si grand nombre et si appuyés feront un parti redoutable contre le conseil qui les aura maltraités.

### X.

On en peut dire autant des courtisons et des militaires qui ont de grosses pensions; si ce conseil de régence les paie, il accable les peuples; s'il leur refuse ou leur retarde leur paiement, le voilà devenu odieux. Ainsi, d'une façon ou d'une autre, voilà un puissant parti tout formé pour un prince qui voudra pontenter son ressentiment et son ambition.

### XI.

Si M. le duc de Berry, livré à son épouse et à son beau-père, se trouvait à la mort du roi à portée de gouverner; sans qu'il y afte un conseil de régence déjà en actuelle possession et déjà affermi dans l'exercice de l'autorité, les peuplès et les troupés, accoutumes à n'obéir qu'aux ordres d'un seul maître, ne s'accoutumeraient pas facilement à préférer les décisions d'un commit sans expérience et peut-être fort divisé aux voientés d'un fils et alum petit-fils de France, réquid ensemble avec un grand parti.

#### XII.

Si le prince mineur venait à mourir dans une telle ponjoucture, M. le duc d'Orléans pourrait empêcher le retour du me d'Espagne, surtout en cas que les Espagnols refusassent de preservir M. le duc de Berry.

#### XIII.

Il n'y aurait personne qui sût à portée de ménager les choses pour empêcher cette guerre civile; au moins un conseil déjà affermi travaillerait à la paix et au bon ordre avec quelque autorité provisionnelle.

#### XIV.

Il me paraît sort à propos que le B. D. aille voir madamede M:, qu'il lui parle à cœur ouvert pour le rapprocher de lui, et qu'il lui représente toutes ces choses asin qu'elle concourre efficacement à cet ouvrage.

#### X V.

C'est précisément ce qui peut lui attirer la bénédiction de-Dieu et les vœux de la France entière; c'est travailler au repos,. à la gloire et au salut du roi; que n'aurait-elle point à déplorer si le roi manquait dans cette confusion.

# XVI,

Ce n'est point en épargnant chaque jour au roi la vue de quelques détails épineux et affligeants, qu'on travaille solidement à le soulager et à le conserver; les épines renaîtront sous ses pas à toutes les heures; il ne peut se soulager qu'en s'exécutant d'abord à toute rigueur. C'est une prompte paix, c'est l'ordre mis dans les finances, c'est la réforme des troupes faite avec règle, c'est l'établissement d'un hon conseil autorisé et mis en possession tout au plutôt, qui peuvent mettre le roi en repos pour durer long-temps et le royaume en état de se soutenir malgré tant de périls. On devra tout à madame de M. si elle y dispose le roi.

### XVII.

Le B. D. peut parler avec toute la reconnaissance due aux

hons offices que M. de M. lui a rendus autrefois; il peut lui déclarer qu'il parle sans intérêt, ni pour lui ni pour ses amis, sans prévention et sans cabale; il peut ajouter que pour ses sentiments sur la religion il n'en veut jamais avoir d'autres que ceux du Saint-Siège; qu'il ne tient à rien d'extraordinaire, et qu'il aurait horreur de ses amis mêmes, s'il apercevait en eux quelque entêtement, ou artifice ou goût de nouveauté.

### XVIII.

Je ne crois point que madame de M. agisse par grâce, ni même avec une certaine force de prudence élevée; mais que sait-on sur ce que Dieu veut faire; il se sert quelquesois des plus faibles instruments, au moins pour empêcher certains malheurs; il faut tâcher d'appaiser madame de M. et lui dire la vérité; Dieu sera sa volonté en tout.

# No. XIII.

Suite des Mémoires particuliers de Fénéton.

Du 15 mars 1712. Manuscrius.

Projet de conseil de régence.

### ART ICT.

Faites un conseil nombreux; vous y mettrez le désordre, la division, le défaut de secret et la corruption; faites en un moins nombreux, il en sera plus envié, plus contredit, plus facile à décréditer, surtout si les meilleurs sujets viennent à manquer.

### Į L

Vous ne pouvez parvenir à faire établir ce conseil, qu'en y admettant les gens de la faveur présente; autrement ils vous traverseraient, chose facile à faire; c'est le rendre très nom-

breux, à vous voules leur donnes un contrepoids nécessaile par des gens droits et fermés.

### III.

Metter y N.... vous livrez l'état et le jeune prince à celui qui est soupçouné de la plus noire sodiératesse; exclue N.... pour ce soupçon, vous préparez le renversement de ce coincil, qui paraîtra fondé sur une horrible calomnie contre un petit-fils de France.

# TV.

A sont prendre, je n'oserais dire qu'il convienne de mettre desse ce conceil un prince suspect de soélératesse, qui se trouve-trait le maître de tout ce qui se trouverait entre lui et l'autorité suprême.

#### V

De plus, indépendamment de ce soupçon, on ne peut guère espérer qu'étant livré à la fille, il contribuit à la bonne éducation du jeune prince, au hon ordre pour rétablir l'état.

# e e Vilenia in i

Pour adoucir cette exclusion, je voudrais qu'on ne donnât à M. le duc de Berry que la simple présidence, avec sa voix comptée comme celle des autres, et pour conclure à la pluralité des suffrages; il faudrait qu'on élût un spiet à la pluralité des voix ai un des conseillers venait à mourir.

# 

J'excluerais autant que N.... tous les princes du sang, tous les princes naturels, tous les princes étrangers, qui ne regardent pas le roi comme leur souverain.

### · : · **VIII** · · ·

Percincruis aussi les seigneurs, auxquels on a donné un lang

de prince; c'est un embarras pour le rang à éviter; il n'y a que M. le prince de Rohan qu'on pût être tenté d'admettre; on peut très hien s'en passer.

### IX

Les seigneurs ambitieux, souples et brouillons chercheraient avec ardeur à entrer dans ce conseil; mais tous les honnêtes gens craindraient et fuiront cet emploi comme un affreux embarras; peu à espérer; tout à craindre le lendemain de la mort du roi; chacun des conseillers droits et fermes aurait à craindre au dehors l'autorité de M. le duc de Berry avec celle de M. le duc d'Orléans, et la division au dedans avec le déchaînement des cabales; on aurait une peine infinie à composer ce conseil de persennes propres à faire bien espérer.

#### X.

Je n'ose dire ma pensée sur le choix des prélats dignes d'entrer dans ce conseil.

#### X 1.

Pour les seigneurs, on peut jeter les yeux sur MM. les dues de Chevreuse, de Villeroy, de Beauvilliers, de St.-Simon, de Charost, de Harcourt, de Chaulnes; sur MM. les maréchaux d'Huxelles, de Tallard.

#### X I I.

Il est naturel que la faveur y mette MM. les ducs de Guiche, de Noailles, d'Antin, d'Estrées. Il faut songer au contrepoids.

#### X 1 1 1.

On se saurait exclure de ce conseil aucun des ministres; pour les secrétaires d'état, on pourrait les appeler seulement pour les expéditions.

#### XIV.

Il faudrait que le roi autorisat au plutôt ce conseil de régence dans une assemblée de notables qui est conforme au gouvernement de la nation.

#### X V.

De plus, il faudrait que le roi, dans son lit de justice, le sit enregistrer au parlement de Paris; semblable enregistrement dans tous les autres parlements, cours souveraines, bailliages.

#### XVI

Le roi dans l'assemblée des notables pourrait saire prêter serment à tous les notables pour maintenir ce conseil et aux conseillers de ce conseil pour gouverner avec zèle; M. le duc de Berry même prêterait ce serment.

#### XVII.

Il serait infiniment à désirer que le roi mît dès à présent ce conseil en fonction; il n'en serait pas moins le maître de tout. Il accoutumerait toute la nation à se soumettre à ce conseil; il éprouverait chaque conseiller; il les unirait, les redresserait et affermirait son œuvre; s'il faut le lendemain de sa mort commencer une chose qui est devenue si extraordinaire, elle sera d'abord renversée. Depuis long-temps la nation n'est plus accoutumée qu'à la volonté absolue d'un seul maître; tout le monde courra au seul M. le duc de Berry.

### XVIII

Si on ne peut point persuader au roi une chose si nécessaire. Il faudrait au moins à toute extrémité que sa majesté assemblat conseil cinq ou six sois l'année; qu'il consultât de plus en particulier chacun des conseillers, et qu'il les mît dans le secret des affaires afin qu'ils ne fussent pas tout à fait neufs au jour du besoin.

#### XIX

Il ne saut pas perdre un moment pour saire établir ce conseil. L'étonnement du spectacle, le cri public, la crainte d'un dernier malheur peuvent ébranler; mais si, sous prétexte de n'assliger pas le roi, on attend qu'il rentre dans son train ordinaire, on n'obtiendra rien.

#### XX

De plus, il n'y a aucun jour où nous ne soyons menacés ou d'une mort soudaine et naturelle, ou d'un funeste accident, suite du coup que le public s'imagine venir de N.

#### XXI.

Chaque jour on doit craindre un affaiblissement de tête plus dangereux que la mort même de sa majesté; alors tout se trouverait tout à coup et sans remède dans la plus horrible confusion.

### X. X I I.

Sa majesté ne peut ni en honneur, ni en conscience se mettre en péril de laisser le royaume et le jeune prince, son héritier, sans aucune ressource pour le gouvernement de la France, pour l'éducation et la sûreté de l'enfant.

#### XXIII.

l'avoue que l'établissement de ce conseil nous fait craindre de terribles inconvénients; mais dans l'état présent on ne peut plus rien faire que de très imparsait, et il serait encore pis de ne faire rien; on ne peut point se contenter de précautions ordinaires et médiocres.

# No. XIV.

Suite des Mémoires particuliers de Fénélon.

Du 15 mars 1712. Manuscriu.

Education du jeune prince.

#### ART. Isr.

Si M. le due de Benevilliers peut être nommé gouverneus; il doit se sacrisser et s'abandonner les yeux sermés same s'écouner lui-même. Le cas est singulier; quand il ne serait qu'exclure un mauvais sujet, il serait un grand bien; il doit ce sacrisse à l'état, à l'église, au roi et au prince qu'il a taut aimé.

### IL

S'il était nommé, il pourrait obtenir une espèce de coadjuteur comme M. le duc de Chaulnes ou M. le duc de Charot. Il serait fort soulage par un ami de confiance, et la succession serait mise en succession serait mise en succession.

### III.

Il faut un gouverneur, non seulement propre à former le jeune prince, mais encore autorisé et serme à soutenir, en cas de minorité, une si précieuse éducation contre les oabeles.

#### I V.

Il faut que le précepteur soit ecclésiastique; il enseignera mieux la religion, il posera mieux ses fondements contre les entreprises des laïques, il sera plus réveré; mais comme je ne connais presque personne dans le clergé, je ne puis proposer aucun sujet; il faut qu'il soit entièrement uni au gouverneur.

#### Y.

Il un paraît que dans ce cas particulier, il faudrait choisir att évêque. Ce caractère lui donnera plus d'autorité sur les princes rt sur le public; il sera moins exposé aux révolutions des cabales. On pourrait saire approuver par le pape qu'un évêque se chargeât de cet emploi dans un cas si extraordinaire pour la religion.

### VI.

Les sujets de l'ordre épiscopal, que je considère de loin, et sans pouvoir m'arrêter à aucun, faute de les connaître à fond, sont MM. de Meaux (1), de Soissons (2), de Nîmes (3), d'Autun (4), de Toul (5).

### VIÌ.

M. l'abbé de Polignac est un courtisan qui suivrait la faveur; d'ailleurs il a l'esprit et les connaissances acquises. Je ne le souhaite point.

# VIII.

Il faut un sous-gouverneur qui ait du sens, de la probité, une sincère religion, avec un attachement intime au gouverneur.

#### 1 X.

Il faut un sous-précepteur et un lecteur qui soient intimement unis au précepteur.

#### X.

Il faut un grand choix pour les gentilshommes de la manche et pour le premier valet de chambre; aucun de contrebande; aucun de douteux sur la doctrine. MM. Duchesne et de Charmon.

<sup>(1)</sup> Henri de Thyard de Bissy, depuis cardinal.

<sup>(2)</sup> Fabius de Brûlart de Sillery, mort en 1714.

<sup>(3)</sup> Jean-César Rousseau de la Parisière, nommé à Nîmes en 1710.

<sup>(4)</sup> Charles-François d'Hallencourt de Drosmenil, nommé à Autun en 1710, transféré à Verdun en 1721.

<sup>(5)</sup> François de Blouet de Camilly, nommé à Toul en 1704, transféré à l'archevêché de Tours en 1721, mort en 1723.

#### XI.

Il ne s'agit point d'attendre l'âge ordinaire; le cas n'est que trop singulier. Le roi peut manquer tout à coup; il faut mettre pendant sa vie cette machine en train et l'avoir affermie avant qu'il puisse manquer. On peut laisser un prince dans les mains des semmes et lui donner des hommes qui iront le voir tous les jours, qui l'accontumeront à eux et qui commencement insensiblement son éducation.

# XII.

Le roi pourrait mettre dans l'acte de régence la forme de l'éducation. Ainsi l'éducation serait enregistrée et autorisée par la même solennité qui autoriserait conseil de régence pour la minorité future.

# X 1 1 1.

Sa majesté pourrait même saire promettre au prince, qui doit naturellement être le chef de la régence, qu'il ne troublera, pour aucune raison, ce projet d'éducation ainsi autorise.

# DU LIVRE HUITIEME.

### No. Ier.

En parlant des ouvrages littéraires de Féndon, acus n'avens point fait mention d'un Abrégé des vies des anciens philosophes, avec un recueil de leurs plus belles maximes, qui parut pour la première fois sous le nom de l'archevêque de Cambrai, en 1726. Dès le moment où il parut, il s'éleva au sujet de son authenticité une discussion contradictoire, qui laissa d'abord le public dans l'incertitude. M. de Ramsay, plus à portée que personne d'être instruit de tont ce qui avait rapport à Fénélon, par le bonheur qu'il avait eu de vivre dans la société intime de ce prélat, les six dernières années de sa vie, par la connaissance qu'il avait de tous ses manuscrits, et par ses relations de confiance et d'amitié avec les parents les plus proches et les plus chers de l'archevêque de Cambrai, s'éleva contre l'authenticité de cet ouvrage, et il fit insérér à ce sujet une lettre dans le Journal des Savants, du mois de juin 1726.

D'un autre côté, le libraire Etienne, qui avait imprimé l'ouvrage, produisit dans le même Journal des Savants, du mois d'octobre 1726, une lettre d'un abbé Baudouia, chanoine de Laval, qui avait passé quelques années à l'hôtel de Beauvilliers, Cette lettre montrait tant d'assurance sur l'authenticité de l'ouvrage, qu'on parut revenir à l'idée que Fénélon en était véritablement l'auteur. Lu lettre de l'abbé Baudouin fut aussi insérée

dans la Bibliothèque française, tom. 1x, pag. 34, et dans la Bibliothèque des livres nouveaux, page 150.

M. de Ramsay crut devoir répliquer par une lettre adressée à M. l'abbé Bignon, qu'on retrouve dans le Journal des Savants, du mois de février 1727, et les raisons qu'il produisit en faveur de son opinion, paraissent avoir fixé toutes les incertitudes.

Il est au moins certain que les parents, les amis de l'archevêque de Cambrai, et tous ceux qui ont été successivement dépositaires de ses manuscrits, ont pensé comme M. de Ramsay; et nous devons déclarer que nous n'avons rien trouvé parmi les papiers de Fénélon, qui puisse indiquer qu'il soit l'auteur de cet euvrage, d'ailleurs assez imparfait.

# No. II.

Le marquis de Fénélon, ambassadeur de France auprès des états-généraux, sit placer en 1724, sur le tombéau de son grandoncle à Cambrai, l'inscription suivante, composée par le père Sanadon jésuite, et gravée par le Moine sculpteur:

Hic jacet sub altari principe
FRANCISCUS DE SALIGNAC DE LA MOTTE-FENELON,
Cameracensium archiepiscopus et dux, ac sancti imperii romani
princeps.

Omnes dicendi lepores virtuti sacravit ac veritati,
Et dim sapientiam, hometus alter, spirat,
Se, suosque mores inscius retexit.
Unice patrix bono intentus
Regios principes ad utilitatem publicam instituit;
Hinc rio gaudet iberia Philippo.

### , DU LIVRE VIII.

Hinc religio, gallia, Europa extincto illacrimant delphino, Veri defensor

Ut hipponensis olim fortis et suavis,
Libertatem cùm gratia eo feliciùs conciliavit,
Quo debitum ecclesiæ decretis obsequium firmiùs astruxit.

Ascetica vita magister

De casto amore ità disseruit,

Ut vaticano obsequens oraculo,

Simul sponso et sponsæ placuerit.

In utraque fortuna sin constant,
In prosperà, aulæ favores nedùm prensaret, adeptos etiam
abdicavit;

In adversa, deo magis adhæsit.

ANTISTITUM NORMA

Gregem sibi creditum assiduâ fovit præsentiâ, Verbo nutrivit, erudivit exemplo, opibus sublevavit.

Exteris perindè carus ac suis

Gallos inter et hostes cum esset medius Hos et illos ingenii fama et comitate morum sibi devinxit.

MATURUS COBLO.

Vitam laboribus exercitam, claram virtutibus Meliore vità commutavit.

Septimo Januarii anno M. DCCXV Atatis LXIV. Hoc monumentum pii ac marentes sororis filius et fratria ne potes posuere.

### Nº. III.

On avait tout lieu de craindre que les précieux restes de Fénélon n'eussent été exposés aux mêmes outrages que ceux de tant d'évêques et de bienfaiteurs de l'humanité, dont on a violé

la sépulture. On ne delt pas croire cependant, que son tombém nit été plus respecté que lé leur; si on se rappelle les temps et les personnes, une pareille exception en faveur de Fénélon, dans de tels temps et par de tels hommes, serait une espèce de tache à sa-gloire. Mais il semble que la providence ait veulu d'une manière spéciale, conserver à la ville de Cambrai, contre toute espérance et contre toute apparence, les cendres de celui de ses archevêques, dont la mémoire y sera le plus long-temps en bénédiction. Nous crèvons devoir rapporter les procès - verbaux qui paraissent constater la vérité de cette désouverte.

Procès-verbaux constatant l'exhumation des cendres de M. de Fénélon, archevéque de Cambrai, né le 6 août 1651, et décédé le 7 janvier 1715.

L'air douzième de la république française, le 15 messidor à cinq heures de relevée, nous Pierre-Joseph Douay fils, juris-consulte et maire de la ville de Cambrai, étant informé par le commissaire, nommé par nouve arrêté du 8 de ce mois, que le travail ordonné par suite des lettres à nous adressées, tant par M. le sous-préfet de l'arrendissement, que par M. le procureur impérial, près le tribunal civil, était au moment d'être achevé, et que déjà les trèis premiers fours du étavant, qui se trouvait placé au déssous du maêtre autét de la ci-devant église métropolitaine de cette ville, étaient désenéondirés, nous nous sommes empressés d'en faire part aux chefs des autorités de l'arrondissement et de cette ville : et nous étant rendu sur les lieux; nous avons entendu en présence desdits chefs, la déclaration des témoins qui suivent :

Le sieur Bernard Caro ane cultivateur, demeurant à Saulzoir, a déclara quien l'an deux, il fut charge par l'administration du directoire du district de Cambrai, en sa qualité d'administrateur adjaint de l'exécution d'un arrêté du comité de salut public, le-

quel ordonnait le transport à Douay, ches-lieu du département, de tous les cercueils de plomb, qui existaient dans la ville de Cambrai; que par suite de cette mission, il s'est transporté dans l'église métropolitaine, et s'étant fait conduire dans le caveau au-dessous du maître-autel, où se trouvaient déposés dans différents sours les corps des ci-devant archevêques de Cambrai, il en a fait extraire différents cercueils qu'il a trouvé intacts; mais qu'il se rappelle parfaitement que parvenu au troisième four, à main droite en descendant, où se trouvait rensermé le corps de Fénélon, comme l'indiquait l'épitaphe inscrite sur la pierre qui servait de clôture audit four, et ayant fait enlever ladite pierre par trois ouvriers, nommé Antoine Noreux de Cambrai, Plantagenet et un de ses camarades, ces deux derniers attachés à un corps de canoniers en garnison en cette ville, il remarqua à l'instant même que l'air eut pénétré dans ledit four, que le cercucil en plomb n'était entier et se trouvait dessoudé; de serte que le dessus était détaché des côtés et toubé dans le fond ; ce qui occasionna une exhalaison méphytique, qui l'obligea de se retirer pour un moment; mais que l'instant d'après étant revenu, l'un des ouvriers s'est introduit dans le four, en a distrait les lames de plomb qui avaient formé le cereueil, lesquelles ont été chargées sur des voitures avec les autres ceroncils, et les os ont été amoncelés et laissés dans le même four.

Ajoute ledit Canonne, que tous les cercueils, à l'exception de celui de Fénélon, ont été chargés sur trois chariots, intacts et sans aucune ouverture; de sorte qu'il n'est demeuré dans tout le caveau que les seuls restes de Fénélon, et a signé avec nous.

Signe Douay fils, Bernard Canonne.

Antoine Norcux, boucher à Cambrai; lequel a déclaré qu'en l'an deux, au mois de pluviose, ouvrier attaché à l'administration du district de Cambrai, il fut requis par le sieur Canonne, par suite des ordres du gouvernement, d'extraire des fours de

la métropole les cercueils en plomb qui s'y trouvaient, pour les envoyer à l'arsenal de Douay; que s'étant sait accompagner de deux ouvriers, nommé Plantagenet et un autre, dont il a oublié le nom, tous deux canoniers en garnison en cette ville, il s'est introduit dans les sours susdits, où il a remarqué qu'il se trouvait six à sept cercueils de plomb, léquels surent chargés sur des voitures en bon état, à l'exception de celui de Fénélon, lequel étant ouvert, il en sut extrait les ossements de ce grand homme, qui surent amoncelés dans le troisième sour, et le plomb transporté sur les voitures. Laquelle déclaration a été assirmée par ledit Noreux, qui l'a signée avec nous.

# Signe Antoine Noneux, Douay fils,

Et à l'instant, messieurs Dumolard, sous-préfet; Belmas, évêque de Cambrai; Burguirolles, colonel commandant d'armes ; Boileux, président du tribunal d'arrondissement; Defoy, juge; Faroz, procureur-impérial; Cacheux, magistrat de sûveté; Béthune-Housier, adjoint du maire; Lequeux-Frémicourt, président du tribunal de commerce; Servois, chanoine vicairegénéral; Bocquet, commissaire de police; Delcroix, receveus de la commune; Defreinery-Déhollain, secrétaire-greffier de la mairie; Palombini, colonel du 2°. régiment de hussards italiens. stationné à Cambrai; Demaidy, capitaine commandant le 4°. bataillon du train d'artillerie; Deneuffien, coloncl retiré du corps du génie; Defranqueville, propriétaire membre du conseil des secours; Alexandre Frémicourt, idem; Béthune-de-l'Offre, idem; Richard Frémicourt, président du conseil d'arrondisse, ment; Demadre, membre du conseil des secours; Canonne, membre du conseil d'arrondissement; Raporlier, juge-de-paix; Lemoine et Leroi, notaires publics; Buneau et Aimé Bris, membres du conseil municipal; Goussant, juge suppléant; Piquet-Bris, contrôleur des contributions; Liénard, receveur.

3

de l'arrondissement, Réné Marchand, bibliothécaire; Lepère, chef de bureau; Pierre Fleury, marchand menuisier;

Sont descendus dans le caveau, où ils ont vu extraire dat troisième sour à droite les restes de M. de Fénélon, archevêque de Cambrai, mort en cette ville le 7 janvier 1715, consistant en un crâne des mieux conservés, en une quantité d'os détachés les uns des autres, dont plusieurs annoncent une prochaine décomposition, et en quelques planches et morceaux de hois de chêne pourri, lesquels ont été recueillis avec vénération, et déposés dans une bière neuve, préparée à cet effet, que l'on a fermé à vis, et sur laquelle le scel de la mairie a été apposé avec des bandes de papier double, siguées de MM. Belmas, Dumolard, Douay sils, Boileuz et Lequeux;

Après quoi la bière a été déposée dans le même caveau, sous la garde d'un factionnaire, pour y demeurer jusqu'à l'époque fixée pour la translation solénnelle qui en sera faite; avons ordonné la continuation du désencombrement dudit caveau, avec les formalités prescrites par notre arrêté susdaté. De tout quoi le présent procès-verbal a été signé par toutes les personnes qui y sont dénommées, les jours, mois et an que dessus;

Et le 21 du même mois de messidor, six heures et demi du soir,

Nous Pierre-Joseph Douay, jurisconsulte, maire de la ville de Cambrai, sur l'avis a nous donné par le commissaire chargé de la fouille du caveau des archevêques, que l'opération était terminée, et après avoir invité tous les chefs des autorités constituées, ainsi que MM. Evrard et Burard, respectivement docteurs en médecine et en chirurgie, de venir reconnaître et constater les restes précieux de l'immortel Fénélon, nous nous sommes rendus audit caveau, où étant, il nous a été représenté,

1°. La partie inférieure de la tête, se rapprochant très bien du crâne;

# 506 PIÈCES JUSTIFICATIVES

- 26. Lés es des jambes, des cuisses, ceux de hassin, ever les deux femurs;
  - 3°. Les os des bras;
  - · 4°. Les vertebres;
    - 5°. Les côtes;
    - 6. L'omoplate;
    - 7°. Une partie du sterauns;
    - 8º. Les falanges des pieds;
- 9°. Une cointure de soie blanche, presque pourrie et con-
  - 10°. Un tanicaire de même étoffe et dans le même état;
- 11°. Enfin la pierre sépulchraie, qui a servi à sermer l'entrée du four, cassée en plusieurs morceaux qui-ont été rapprochés, et sur lesquels se trouve gravées qui suit :

## Hic jacet

Franciscus de Salignac-de-la-Mothe de Fénélos:
Archiepiscopus cameracensis, defunctus die septimă

Januarii 1715, è priori tumulo translatus

Die 28<sup>4</sup> martii 1720.

Tous lesquels objets ont été reconnus et déclarés apparteni?

A M. de Fénélon.

Nous avons en conséquence fait reconnaître les scellés apposés le 15 de ce mois, sur le cercueil renfermant le crâne et les os recueillis ledit jour, et après les avoir trouvés sains et entiers ils ont été levés; le cercueil ouvert, nous y avons fait déposer avec vénération tous oes précieux restes.

La bière a été ensuite refermée, et le sceau de la mairie y a été apposé avec quatre bandes de papier double, signées de MM. Dumoulard, sous-préfet; Belmas, évêque; Burguirolles, commandant d'armes; Boileux, president du tribunal civil, et de nous.

- Elle fat déposée dans le même four, sous la garde d'un fittionnaire, où elle demeurera jusqu'à l'époque fixée pour la translation solonnelle.

De tout ce que dessus, nous avons rédigé le présent procèsverbal, que MM. les fonctionnaires publics présents, et MM. les docteurs ont signé avec nous, les jours, mois et an que dessus.

Nous Béthune-Hourier, premier adjoint du maire de Cambrai, chargé de veiller à la conservation du tambeau de Fénélon', accompagné du commissaire de police, nous nous sommes transportés au caveau où se trouve ce tembeau. Nous avons remasqué que les eaux pluviales, tombées en ahondance depuis plusieurs jours, y avaient pris leur écoulement, et s'élevaient dans le souterrain jusqu'à la hanteur d'environ trois décimètres; nous avons examiné le cereueil dans lequels ent renfermés les ossements de Rénélong nous nous sommes aperçus que les handes de pepier, servant de scelles, étaient dans un état de moiteur, qui en faisait craindre la ruptura; et considérant que l'état de l'atmosphère fait penser que les pluies pourraient continuer; que l'arrêté du préset suspend la cérémonie de la translation pour un temps indéterminé; déclarons qu'à l'instant le présent procès-verbal sera remis au maire, pour être pris par lui telles mesures qu'il jugera convenables.

Signe Béthune-Hourier.

A Cambrai, le 27 thermidor an 12, deux heures de relevée.

Se maire de la ville de Cambrat,

Vu le procès-verbal tenu par le premier adjoint de la mairie et le commissaire de police:

## 508 PIÈCES JUSTIFICATIVES

Considérant qu'on ne pourrait sans danger laisser plus longtemps le tombeau de Fénélon dans l'endroit où il se trouve;

Considérant qu'il n'existe dans l'enceinte de l'ancienne cathédrale aucun local pour recevoir ce tombeau.

#### ARRÊTE:

Que le cercueil de Fénélon sera porté demain vers quatre heures du matin à l'oratoire de la maison de Vanderburch, où il restera déposé jusqu'à l'exécution de l'arrêté de M. le préset, du 21 de ce mois;

Que cette translation se fera sans pompe en notre présence et celle du commissaire chargé de l'exhumation des restes de M. Fénélon, par notre arrêté du 8 messidor dernier;

Que le conseil des secours sera invité à déléguer deux de ses membres pour recevoir le tombeau, reconnaître l'état des scellés y apposés et se rendre responsables du dépôt;

Qu'il sera tenu procès-verbal du transport et dudit dépôt, et que M. le commandant d'armes sera invité de faire placer une sentinelle à la porte de la maison de Vanderburch.

Le présent arrêté et la copie du procès-verbal, seront adressés de suite à M. le sous-préfet, avec invitation d'approuver les mesures qui précèdent.

Signé Douay fils.

A Cambrai, le 27 thermidor de l'an 12.

L'an 12 de la république française, le 28 thermidor, cinq heures du matin,

Nous Pierre-Joseph Douay fils, maire de la ville de Cambrai, accompagné de M. Henri Béthune-Hourier, notre premier adjoint, et d'André Delcroix, receveur de la commune, commissaires nommés par notre arrêté du 8 messidor dernier, pour diriger les opérations relatives à l'exhumation des restes de Fé-

nelon, en présence du sieur Bocquet, commissaire de police et du sieur Lacassagne, adjudant-major de la place, pour mettre à exécution notre arrêté d'hier, nous nous sommes transpertés au caveau, servant à la sépulture des ci-devant archevêques de Cambrai, où étant, avons fait extraire le cercueil contenant les ossements de Fénélon, que nous avons trouvé scellé par des bandes de papier très humides, et déjà couvertes de moisissure, mais encore entières; nous l'avons fait transporter soigneusement à l'oratoire de la maison de Vanderburch, où nous étions attendus par MM. de Neuflieu et Fremicourt, membres et commissaires du conseil des secours de cette ville.

Après leur avoir fait reconnaître que les scellés étaient entiers, les dits sieurs nous ont déclaré les prendre sous leur responsabilité, et s'obliger à les représenter dans le même état.

A l'instant, M. l'adjudant-major a placé une sentinelle à la porte de la maison de Vanderburch, pour la sûreté de ce précieux dépôt.

De quoi le présent procès-verbal a été rédigé et signé à Cambrai, les jour, mois et an que dessus.

Signé Bethune-Hourier, Bocquet, Delcroix, Lacassagne, Douay fils.

Arrête du prefet du département, du 21 thermidor an 12.

Le préset du département du Nord, actuellement à Dunkerque,

Après avoir reçu les ordres de sa majesté l'empereur, arrête;

ARTICLE Ier.

Il sera élevé dans la ville de Cambral, avec l'approbation de sa majesté l'empereur, un monument ou mausolée, pour recevoir les cendres de l'immortel Fénélon, mort en cette ville en l'année 1715.

# Bio PIÈCES JUSTIFICATIVES

#### II.

Le maire de la ville de Cambrai présentera les plans et dessing de se monument, avec les états et dévis estimatifs de la dépense à faire; il les soumettre au sons-préfet, qui fera ses observations, et adressera le tout au préset avec son avis-

#### III.

En attendant l'érection de ce monument, les cendres de Fénélon recueillies par les soins et la sollicitude des autoritées constituées de la ville de Cambrai, seront transférées de leur ancienne sépulture dans l'église cathédrale de la même ville, pour y rester déposées jusqu'à l'époque où elles pourront être placées dans le mausolée destiné à les recevoir.

#### IV.

La translation, prescrite par l'article précédent, sera saite avec la pompe, la décence et la vénération, que comporte la nature de cette cérémonie, et que doivent inspirer les talents et les vertus de l'illustre prélat, dont la mémoire doit être honorée dans cette circonstance.

#### V.

Le plan, le programme et le détail de cette cérémonie seront soumis à l'examen et à l'approbation du préset.

#### V.L

Le présent arrêté sera adressé sur-le-champ au sous-préfet de Cambral, qui est chargé d'en surveiller l'exécution:

Signé Dieu-Donné.

Fait à Dunkerque, le 27 thermidor un 12.

FIN.

## ERRATA.

### PREMIER VOLUME.

```
PAGE 38, ligne 8, lui avait consiées, lisez: lui a consiées.
       61,
                 29, à portée, lisez: à la portée.
        81,
                  2, il suffirait, lisez: il suffisait.
        84,
                 12, attères, lisez: altérés.
        95,
                 22, avec douceur, lisez: avec douleur.
                                 lisez: la composition.
       159,
                 27, et où des sujets, lisez: et où les sujets.
       223,
                 12, de l'enthousiasme, lisez: l'enthousiasme.
       257,
       280,
                 6, ans doute, liscz; sans doute.
                 18, 1668, lisez: 1698.
       463,
                 1, ingemus lepo, lisez: ingenuus lepos.
       511,
                  9, quid sentiis, lisez: quid sentis.
        Id.
                 10, quid utitur, lisez : quid uritur.
        Id.
                 SECOND VOLUME.
        68,
                 17, position, lisez: exposition.
                 18, votre siège, lisez: notre siège.
       110,
                 17, souffance, lisez: souffrance.
       178,
       566,
                 3, dtoutes; lisez: de toutes.
                 29, eur cœur, lisez: leur cœur.
       482,
                 28, es différentes, lisez : les différentes.
       498,
                 53, la fait, lisez: il l'a fait
       548,
```

٠,

•

•

•

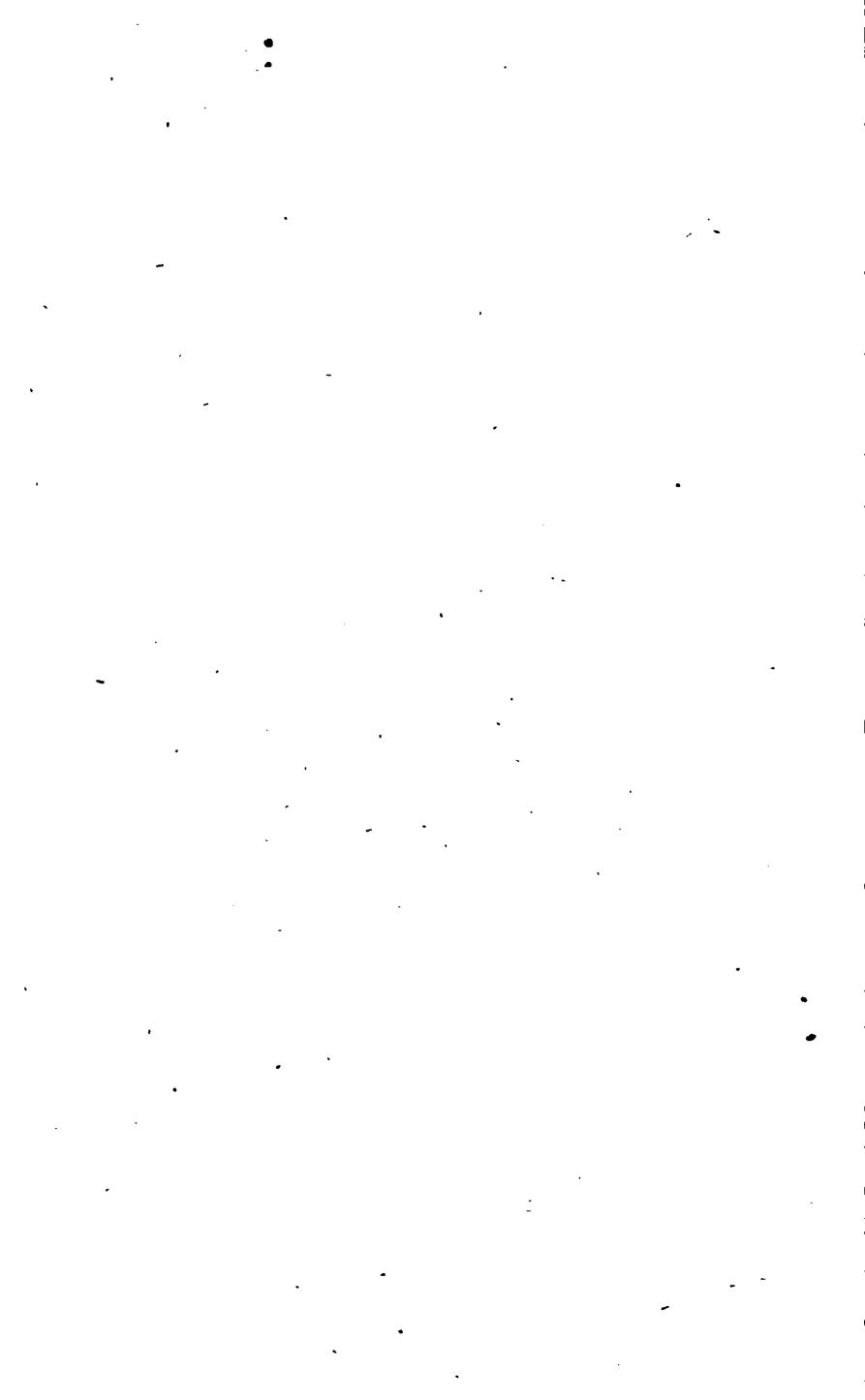



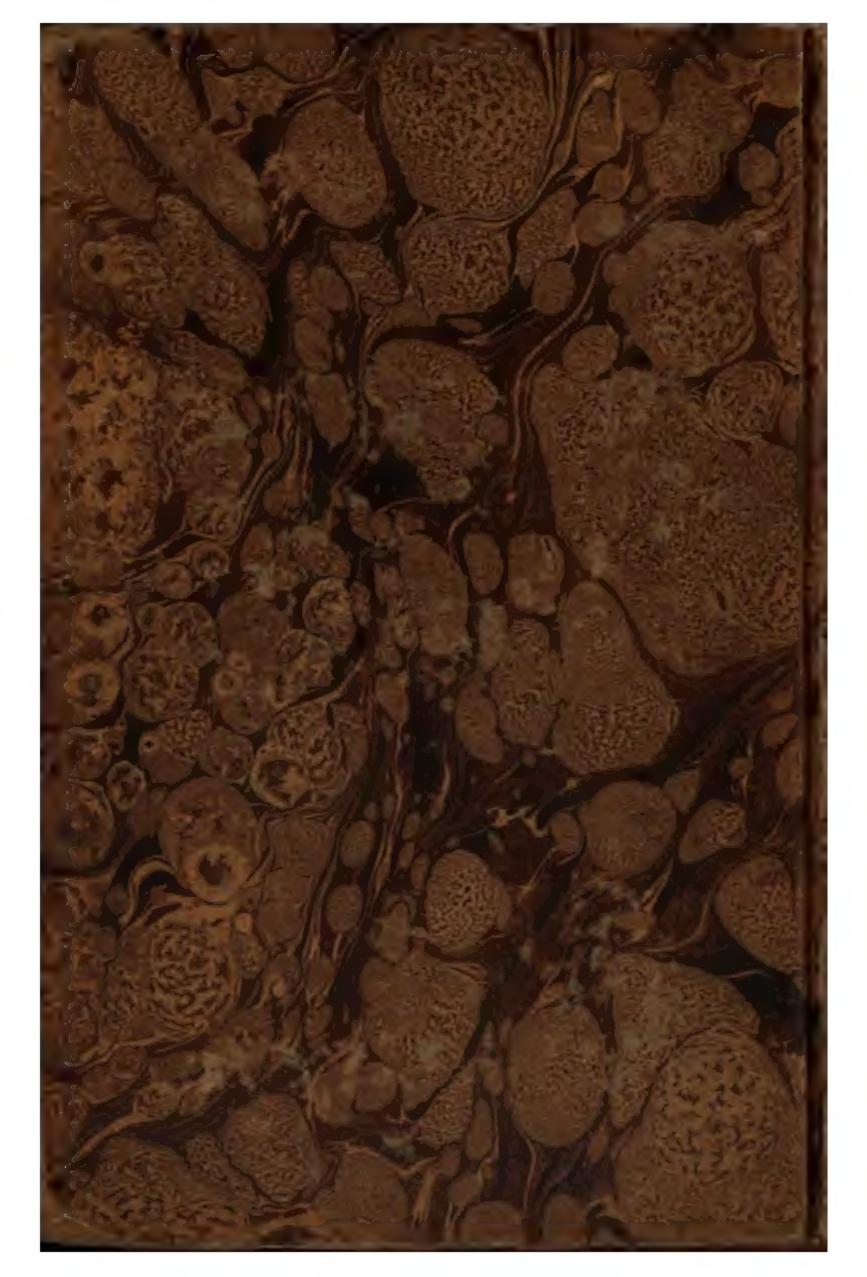